

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

#### Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + Ne pas supprimer l'attribution Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

#### À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse <a href="http://books.google.com">http://books.google.com</a>







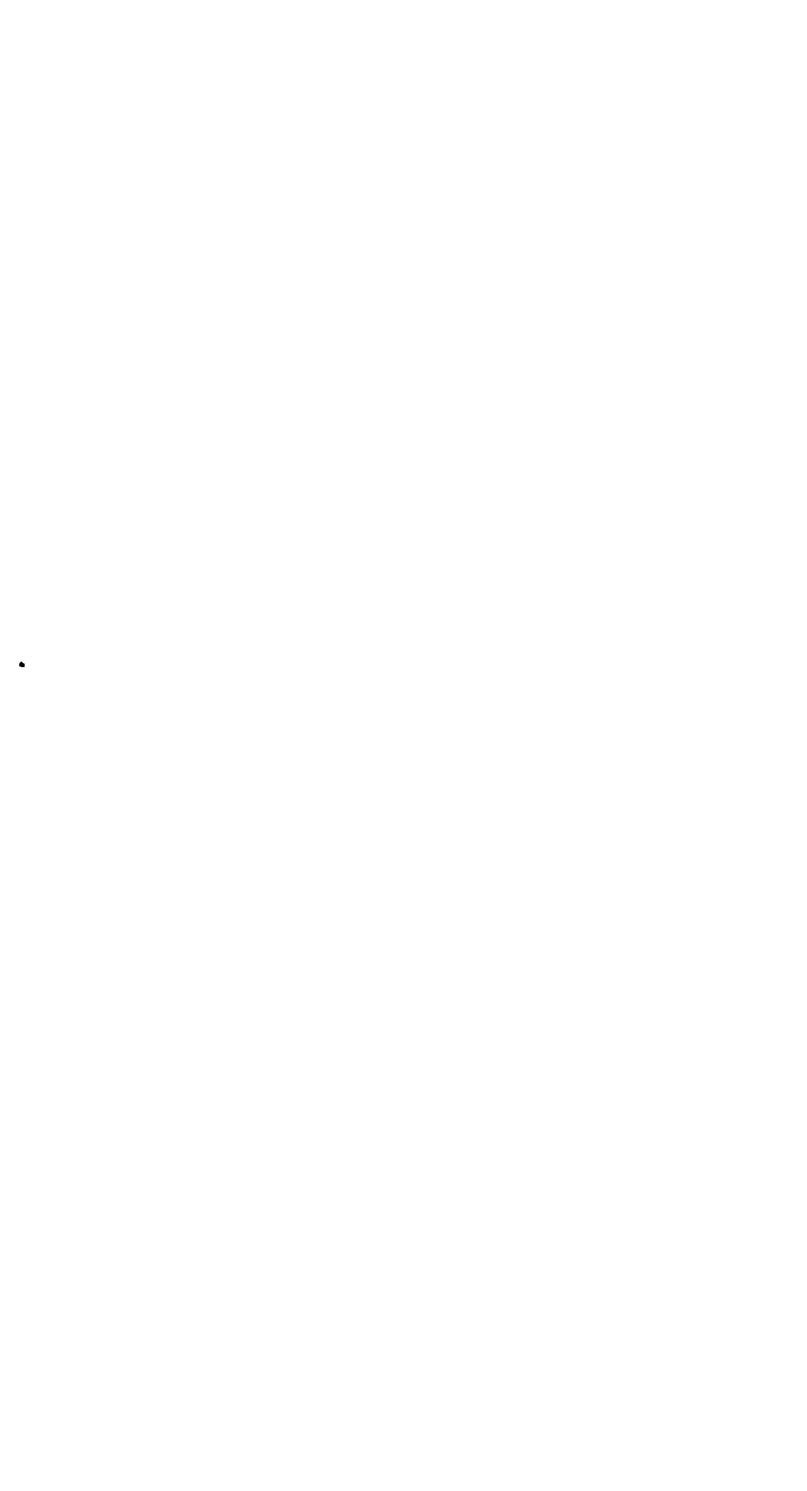





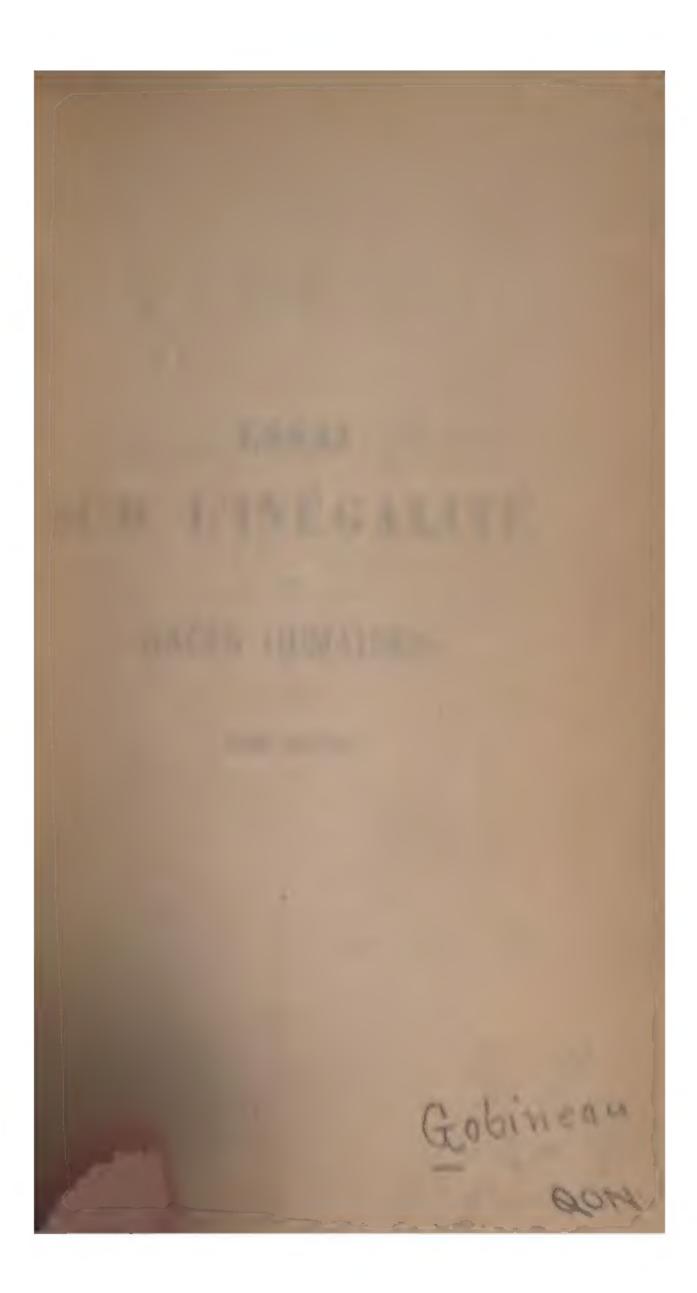

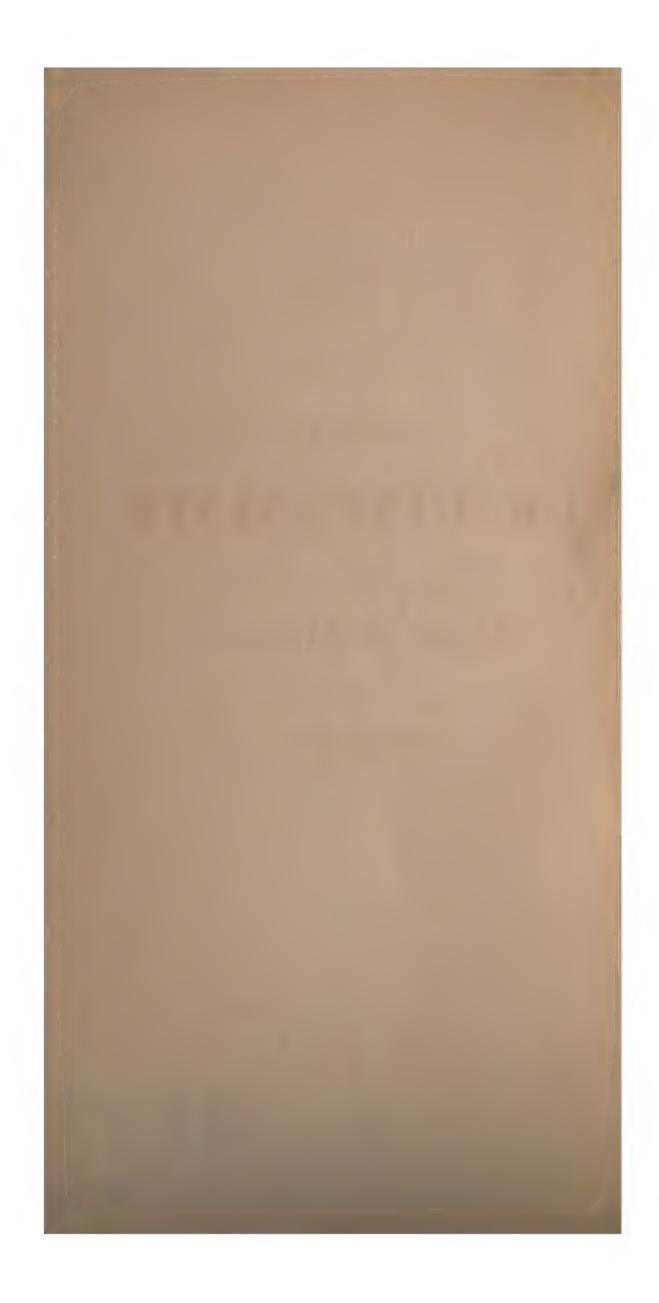

# ESSAI SUR L'INÉGALITÉ

NES

## RACES HUMAINES.

TOME SECOND

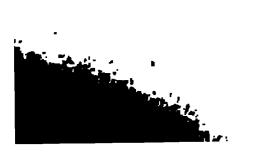

R

R:

a.



## **ESSAI**

## SUR L'INÉGALITÉ

DES

## RACES HUMAINES,

### M. A. DE GOBINEAU,

PREMIER SECRETAIRE DE LA LÉGATION DE PRANCE EN SPINSE, MEMBRE DE LA SOCIETE ASIATIQUE DE PARIS.

TOME SECOND.



### PARIS,

LIBRAIRIE DE FIRMIN DIDOT FRÊRES.

HANGVAR - RUMPLER, LIBRAIRE EDITEUR.



| , |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
| • |  |  |
|   |  |  |
| • |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |

## ESSAI

# SUR L'INÉGALITÉ

DEA

## RACES HUMAINES.

### LIVRE SECOND.

(AUITR.)

CIVILISATION ANTIQUE RAYONNANT DE L'ASIE CENTRALE AU SUID-OUEST.

### CHAPITRE V.

Les Égyptions, les Éthiopiens.

Jusqu'à présent il n'a encore été question que d'une scule civilisation, sortie du mélange de la race blanche des Chamites et des Sémites avec les noirs, et que j'ai appelée assyrienne. Elle acquit une influence non-sculement longue, non-sculement durable, mais éternelle, et ce n'est pas trop que de la considérer, même de nos jours, comme beaucoup plus importante par ses con-

séquences que toutes celles qui ont éclairé le monde, sauf la dernière.

Toutefois, à l'idée de la suprématie de domination, il serait inexact de joindre celle d'antériorité d'existence. Les plaines de l'Asie Inférieure n'ont pas vu fleurir des États réguliers avant tout autre pays de la terre. Il sera question plus tard de l'antiquité extrême des établissements hindous; pour le moment, je vais parler des gouvernements égyptiens, dont la fondation est probablement à peu près synchronique à celle des pays ninivites. La première question à débattre, c'est l'origine de la partie civilisatrice de la nation habitant la vallée du Nil.

La physiologie interrogée répond avec une précision très-satisfaisante : les statues et les peintures les plus anciennes accusent d'une manière irréfragable la présence du type blanc (1). On a souvent cité avec raison, pour la beauté et la noblesse des traits, la tête de la statue connue au Musée britannique sous le nom de Jeune

<sup>(1)</sup> Wilkinson, Customs and manners of the ancient Egyptians, t. I, p. 3. — Cet auteur croit les Égyptiens d'origine asiatique. Il cite le passage de Pline (VI, 34) qui, d'après Juba, remarque que les riverains du Nil, de Syène à Méroé, étaient arabes. Lepsius (Briefe aus Ægypten, Æthyopien, etc.; Berlin, 1852) affirme le même fait pour toute la vallée du Nil jusqu'à Khartoum, peut-être même pour les populations plus méridionales encore, le long du Nil Bleu, p. 220.

Memnon (1). De même, dans d'autres monuments figurés, dont la fondation remonte précisément aux époques les plus lointaines, les prêtres, les rois, les chefs militaires appartiennent, sinon à la race blanche parfaitement pure, du moins à une variété qui ne s'en est pas encore écartée beaucoup (2). Cependant, l'élargissement de la face, la grandeur des oreilles, le relief des pommettes, l'épaisseur des lèvres sont autant de caractères fréquents dans les représentations des hypogées et des temples, et qui, variés à l'extrême et gradués de cent manières, ne permettent pas de révoquer en doute l'infusion assez forte du sang des noirs des deux variétés, à cheveux plats et crépus (3). Il n'y a rien à opposer, en cette matière, au témoignage des constructions de Médinet-Abou. Ainsi l'on peut admettre que la population égyptienne avait à combiner les éléments que voici : des noirs à cheveux plats, des nègres à tête laineuse, plus

<sup>(1)</sup> A. W. v. Schlegel, Vorrede zur Darstellung der Afgyptischen Mythologie, von Prichard, übers. von Z. Haymann (Bonn, 1857, p. x111).

<sup>(2)</sup> Lapsius (ouvrage cité, p. 220) dit que les paintures exécuties dans les hypogées de l'Ancien Empire représentant les Égyptiennes avec la couleur jaune. Sous la xviii dynastie, elles sont rougestres.

<sup>(3)</sup> Parmi les nations nègres représentées et nommées sur les monuments, les Toreses, les Tareno, les Éthiopiens ou Kush, présentent un type très-prognathe et laineux. (Wilkinson, ouvrage etté, t. 1, p. 387-388.)

une immigration blanche, qui donnait la vie à tout ce mélange.

La difficulté est de décider à quel rameau de la famille noble appartenait ce dernier terme de l'alliage. Blumenbach, citant la tête d'un Rhamses, le compare au type hindou. Cette observation, toute juste qu'elle est, ne saurait malheurensement suffire à fonder un jugement arrêté, car l'extrême variété que présentent les types égyptiens des différentes époques hésite beaucoup, comme il est facile de le concevoir, entre les données mélaniennes et les traits des blancs. Partout, en effet, même dans la tête attribuée à Rhamsès, des traits encore fort beaux et trèsvoisins du type blanc sont cependant assez altérés déjà, par les effets des mélanges, pour offrir un commencement de dégradation qui déronte les idées et empéche la conviction de se fixer. Outre cette raison décisive, on ne doit jamais oublier non plus que les apparences physionomiques ne fournissent souvent que des raisons bien imparfaites, quand il s'agit de décider sur des muances (1). Si donc la physiologie suffit à nous apprendre que le sang des blancs couluit dans les veines des Égyptiens, elle ne peut nous dire à quel rameau était emprunté ce sang, s'il était chamite on arian. Elle

<sup>(1)</sup> C'est une vérité qui a frappé M. Schaffarik dans ses Blancische Alterthumer, L. I, p. 24.

faitassez pour nous, toutefois, en nous affirmant le fait en gros et en renversant de fond en comble l'opinion de de Guignes, d'après laquelle les ancêtres de Sésostris auraient été une colonie chinoise, hypothèse écartée aujourd'hui de toute discussion.

L'histoire, plus explicite que la physiologie, épouvante cependant par l'éloignement excessif dans lequel elle semble vouloir se reporter et cacher les origines de la nation égyptienne (1). Après tant de siècles de recherches et d'efforts, on n'a pu réussir à s'entendre encore sur la chronologie des rois, sur la composition des dynasties, et encore bien moins sur les synchronismes qui unissent les faits arrivés dans la vallée du Nil aux événements accomplis ailleurs. Ce coin des annales humaines n'a jamais cessé d'être un des terrains les plus mouvants, les plus variables de la science, et à chaque instant une découverte ou seulement une théorie le déplace. Il n'y a pas à choisir ici entre les opinions

<sup>(1)</sup> M. Lepelus, d'accord avec M. Bunsen, s'exprime ainsi au sujet de la chronologie égyptienne : « Lorsqu'il s'agit des monuments,
« des sculptures et des inscriptions de la ve dynantie, nous sommes
« transportés à une époque de florissants civilisation qui a devancé
» l'ère chrétienne de quatre miliauss. On nessurait trop se rappoler
« à soi-même et radire aux autres cette date jusqu'ici jugée si in« croyable. Plus la critique sera sollicitée sur ce point et obligée à
« des recherches de plus en plus sévères, mieux cets vaudre pour
» la quaction, » (Briefe aux Appeten, etc., p. 56.)



brillantes de M. le chevatier Bunsen et l'alture plus modeste de sir Gardiner Wilkinson. Je me garderais de vouloir exclure les unes pour me confier uniquement à l'autre. Il se peut que la publication de la dernière partie, encore inconnue, de l'Ægyptens Stelle in der Welt-Geschichte, élève les assertions du savant diplomate prussien à la hauteur d'une démonstration irréfragable. En attendant ce grand résultat, et malgré la tendance que je pourrais avoir à adopter avec empressement une doctrine qui se relie si bien aux opinions de ce livre, le plus prudent est, sans nul doute, de s'en tenir, pour le principal, à la manière de voir de l'auteur anglais.

Suivant ce dernier, il faudrait placer le moment le plus éclatant de la civilisation, des arts et de la puissance militaire de l'Égypte, à l'époque strictement historique entre le règne d'Osirtasen, roi de la 18<sup>e</sup> dynastie, et celui du Diospolite de la 19<sup>e</sup>, Rhamsès III, le Mi-A-Moun des monuments, c'est-à-dire entre l'année 1740 et l'année 1355 avant J. C. (1). Toutefois, cette splendeur n'était pas à son début. L'époque où furent construites les pyramides remonte plus haut, et c'est

<sup>(1)</sup> Il s'agit ici da la páriode postérioure à l'expulsion des Hyksos, et que l'en appelle le Nouvel Empire. L'âge des pyramides est plus écoulé, comme en le veure altiture. M. Chempoliton-Pigese place l'aumée 2200 avant de la aut dynastie (Égypta ancienne; Paris, 1860.)

sur ces mystérieux témoignages que M. Bunsen a surtout fait porter ses essais de déchiffrement les plus ingénieux. Calculons, avec la méthode d'explication la plus ordinairement appliquée au récit d'Ératosthènes, que les pyramides situées au nord de Memphis, généralement tenues pour les plus anciennes, ont été construites vers l'an 2120 avant J. C. par Suphis et son frère Sensuphis. Ainsi, en 2120 avant J. C., l'Égypte aurait présenté déjà un état de civilisation fort avancé et capable d'entreprendre et de conduire à bonne fin les travaux les plus étonnants accomplis jamais par la main de l'homme. L'émigration blanche avait donc en lieu avant cette puisque chaque groupe de pyraepoque . mides appartient à un âge différent, et que chaque pyramide, en particulier, a dù coûter suce d'efforts pour qu'une seule génération ne put entreprendre la construction de plu-MCUTS ( I ).

Veut-on supposer qu'un rameau chamite se

<sup>(1)</sup> Un rai, an mantant sur la trène, commençait l'erection de la preside qui devait un jour lui servir de tombe. Il la faisant de talle midiscre, afin d'avoir le temps de l'achever. S'il aureivant à la presiden commençait d'un revêtement de pierre qui la tamit croître en épaisseur et en fauteur. Ca travait achevé, il en tatrepresent un tout semblable, et continuait auns jusqu'à la fin de pierre. Lui mort, le revêtement commencé était seul acheve, mais messurair, se mettant e travièler pour son propre comple, n'en autet pas d'auteur. Lepoine, liriefe aux Agraien, p. 42 '

soit avancé jusque dans les régions du Nil, entre Syène et la mer, et y ait fondé la civilisation égyptienne? Cette hypothèse se renverse d'ellemême. Pourquoi ces Chamites, après avoir établi un État considérable, auraient-ils rompu ensuite toute relation avec les autres peuples de leur race, en se confinant loin de la route suivie par ces derniers, par eux-mêmes, dans les migrations vers l'Afrique, loin de la Méditerranée, loin du Delta, pour inventer là, dans l'isolement, une civilisation tout égoïste, hostile sur mille points à celle des Chamites noirs? Comment auraientils adopté une langue si remarquablement différente des idiomes de leurs congénères? On ne voit pas à ces objections de réponse raisonnable. Les Égyptiens ne sont donc pas des Chamites, et il faut se tourner d'un autre côté.

L'ancienne langue égyptienne se compose de trois parties. L'une appartient aux langues noires. L'autre, provenant du contact de ces langues noires avec l'idiome des Chamites et des Sémites, produit ce mélange que l'on dénomme d'après la seconde de ces races. Enfin se présente une troisième partie, très-mystérieuse, très-originale, sans doute, mais qui, sur plusieurs points, paraît trahir des affinités arianes et une certaine parenté avec le sanscrit (1). Ce fait important,

(1) M. le baron d'Eckstein ne convient pas de ce fait très-fort et trop affirmé par M. de Bohlen. Cependant, il reconnaît, de la ma-



détait solidement établi, pourrait être considéré comme terminant la discussion, et pouvant servir à tracer l'itinéraire des colons blancs de l'Egypte, depuis le Pendjab jusqu'à l'embouchure de l'Indus, et de là dans la vallée supérieure du Nil. Malheureusement, bien qu'indiqué, il n'est pas clair et ne peut servir que d'indice (1). Cependant il n'est pas impossible de lui trouver des étais.

On a considéré longtemps les contrées basses de l'Égypte comme ayant fait partie primitive du pays de Misr. C'était une opinion erronée. Les lieux où la civilisation égyptienne établit ser plus anciennes splendeurs, sont tout à fait au-dessus du Delta. En dehors de la côte arabique, parce que le caractère stérile du sol n'y permettait pas de vastes établissements, la colonisation antique ne s'en écarte cependant pas trop et ne cherche

mère la plus explicite, l'origine hindone. Voici ses expressions mêmes : « Quoique le copte soit aux antipodes du samerit, mille » misons me semblent toutefois compirer pour retrouver dans le « busin de l'Indus le siège de la primitive civilisation transportée « dans la vallée du Nil. » (Recherches historiques sur l'Humanité primitiée, p. 76.)

M. Wilkinson partuge oct avis et considère les Égyptiens comme su colonie hindone, t. 1, p. 5.

(1) Il no faut par perdre de vue que le copte ou langue démotique, le soul recours que nous ayous pour traduire les inscriptions biéroglyphiques, n'est qu'un dislecte, une dégénération, une sorte de mutilation de la langue sacrée, et il faudrait envoir si les traces mascrites un sont pas plus abandantes dans ce plus ancien idiome, — Voir Brugoch, Zeitschreft der deutschen margenlandischen Gesell-solafe, t. 111, p. 200.



pas encore à gagner les rives de la Méditerranée. C'est que, probablement, elle ne voulait pas rompre toute relation avec l'ancienne patrie. Malgré les sables, malgré les rocs qui bordent le golfe par où l'immigration avait pu se faire, des ports de commerce existaient sur ces rivages, entre autres, Philotéras (1), tous reliés au centre fertile où se mouvaient principalement les populations, au moyen de stations établies dans le désert, Wadi-Djasous, par exemple, dont on sait que les puits furent réparés par Amounm-Gori (1686 avant J. C., suivant Wilkinson; à une date plus ancienne, au dire de M. le chevalier Bunsen), et lorsque les Égyptiens ne possédaient rien du côté de la Palestine. Il y a même tieu de croire que les mines d'émeraudes de Djebel-Zabara étaient déjà exploitées avant cette époque. Dans les tombeaux des Pharaons de la 18º dynastie, le lapis-lazuli et d'autres pierres précieuses, originaires de l'Inde, se rencontrent en abondance. Je ne parle pas ici des vases de porcelaine, venus indubitablement de la Chine, et découverts dans des hypogées dont la date de fondation est inconnue. Cette dernière circonstance suffit, à elle seule, pour donner le droit d'attribuer ces monuments et leur contenu à une époque très-reculée (2).

<sup>(1)</sup> Witkinson, t. 1, p. 225 et pass.

<sup>(2)</sup> Ouvrage ofté, t, 1, p. 251

De ce que les Égyptiens étaient établis dans le centre de la vallée du Nil, je conclus qu'ils n'appartenaient pas aux nations chamites et sémites, dont la route vers l'Afrique occidentale était, au contraire, la rive méditerranéenne. De ce qu'ils portent, dans toutes les représentations figurées, le caractère évidemment caucasien, je conclus que la partie civilisatrice de la nation avait une origine blanche. Des traces arianes qui se trouvent dans leur langue, je conclus aussi, dès à présent, leur identité primitive avec la famille sanscrite. A mesure que nous allons avancer dans l'examen du peuple d'Isis, de nombreux détails vont confirmer, l'un après l'autre, ces prémisses.

J'ai montré qu'aux époques historiques les plus lointaines, les Égyptiens n'avaient que peu ou point de rapports avec les peuples chamites ou sémites et les contrées habitées par ces peuples; tandis qu'au contraire, ils paraissent avoir entretenu des relations suivies avec les nations maritimes du sud-est. Leur activité se tournait si naturellement de ce côté, les transactions qui en résultaient avaient un tel degré d'importance, qu'au temps de Salomon, le commerce entre les deux pays dépassait, pour un seut voyage d'importation, la valeur de 80 millions de nos francs (1).

<sup>(1)</sup> Withmonn, t. I, p. Will et pan-

Tout en constatant l'origine sanscrite du noyau civilisateur de la race, il ne faudrait pas nier que, dès une époque très-ancienne, cette race ne se soit fortement imprégnée du sang des noirs et mêlés aussi à de nombreux essaims chamites et à des fils de Sem. J'ai cité, sur ce point, l'autorité de Juha, qui reconnaît aux riverains du Nil, de Syène à Méroé, une provenance arabe (1). Malgré cette descendance multiple, les Égyptiens se croyaient et se disaient autochthones. Ils l'étaient en effet, en tant qu'héritiers, par le sang, des aborigènes mélaniens. Cependant, si l'on veut s'attacher à la partie la plus noble de leur généalogie, on se refusera à partager leur opinion, et persistant à les considérer comme des immigrants, non pas tant du nord et de l'est que du sud-est, on relèvera dans la constitution de leurs mœurs les traces très-apparentes de la filiation que l'ignorance leur faisait renier.

A la religion féroce des nations assyriennes les Égyptiens opposaient les magnificences d'un culte, sinon plus idéal, au moins plus humain, et qui, après avoir aboli au temps de l'Ancien Empire, sous les premiers successeurs de Menès (2), l'usage nègre des massacres hiératiques,



<sup>(1)</sup> La Genèse trouve des Sémites parmi les fils de Mesraim, fils de Cham: « At vero Mesraim genuit Ludim et Anamim et Laabim « Nephtuïm et Phetrusim et Chasluim; de quibus egressi sunt Phi- « listiim et Caphtorim. » (X, 13, 14.)

<sup>(2)</sup> M. de Bohlen a trouvé entre le fondateur de la royauté égyp-

n'avait jamais osé tenter de le faire renaître.

Les principes généraux de l'art religieux pratiqués à Thèbes et à Memphis ne craignaient certainement pas de produire le laid, mais ils ne cherchaient pas trop l'horrible, et bien que l'image de Typhon et d'autres encore soient assez repoussantes, la divinité égyptienne affectionne les formes grotesques plutôt que les contorsions de la bête sauvage, ou les grimaces du cannibale. Ces déviations de goût, mêlées à un véritable caractère de grandeur et commandées évidemment par la quantité noire infusée dans la race, étaient dominées par la valeur spéciale de la partie blanche, qui, supérieure autant qu'on en doit juger, d'après ce fait même, à l'affluent chamo-sémite, se montrait plus douce, et forçait l'élément noir à abonder dans le ridicule, en abandonnant l'atroce.

Il y aurait pourtant exagération à trop louer les populations riveraines du Nil. Si, au point de vue de la moralité, on doit féliciter une société d'être plus ridicule que méchante, à celui de la force il faut l'en plaindre. Les nations assyriennes curent le coupable malheur d'abâtardir leurs consciences aux pieds des monstrueuses images d'Astarté, de Baal, de Melkart, de ces idoles horribles trouvées dans le sol de la Sardaigne comme

tionne et le législateur mythique de l'Inde, Manou, un grand rappert de noms.



sous le seuil des portes de Khorsabad; mais les gens de Thèbes et de Memphis furent, de leur côté, assez ravalés, par leur alliance avec la race aborigène, pour prostituer leur adoration à ce qu'ont de plus humble et le règne végétal et la nature animale. Ne parlons pas ici de la cobra di capello, dont le culte symbolique, commun aux populations de l'Inde et de l'Égypte, n'était peut-être qu'une importation de la mère patrie (1). Laissons aussi en dehors les crocodiles et tout ce qui peut se faire craindre, culte éternel de qui a du sang des noirs dans les veines. L'infatuation pour des êtres inoffensifs,

(1) Schlegel, Préface à la Mythologie Égyptienne de Prichard, p. xy. Une différence avec les Hindous que M. de Schlegel trouve radicale, c'est la circoncision. Les Hindous ne connaissaient pas cet usage pratiqué en Egypte et dans lequel on voit, à tort, une coutume judaïque. Comme le tatouage, c'est une idée originairement nègre et tout à fait conforme aux notions de cette aspèce. Le but hygiénique par lequel on cherche à la justifier ou à l'expliquer aujourd'hui, me semble peu admissible, soit que la circoncision ait lieu sur les hommes seulement ou sur les hommes et les femmes sans distinction, comme on le voit dans plusieurs tribus africaines. Je ne reconnais dans l'origine de cette coutume que le désir de créer une marque distinctive, ou, peut-être même, uniquement un simple dérivé de gout natif pour la motilation, que, suivant les temps et les lieux, les populations qui l'ont adopté ont expliqué à leur guise. Ches les Ekkhilis, la circoncision se pratique sur les adultes et d'une manjère atroce. L'opérateur arrache la peau du prépute, en présente des parents et de la fiancée de la victime. La moindre marque de doulour est considérée comme déchanceante. Sopreset le tétance queporte le malade au bout de quelques jours,

comme le bouc, le chat, le scarabée; pour des légames qui n'offraient rien que de très-vulgaire dans leurs formes et dans leurs mérites : voilà ce qui est particulier à l'Égypte, de sorte que l'influence nègre, tout en s'y montrant apprivoisée, ne s'y faisait pas moins sentir que dans le Chanam et sur les terres de Ninive. L'absurde régnait seul; il n'en était que plus complet, et l'action mélanience, si naturellement puissante, ne différait d'intensité et de forme qu'au gré de la valeur particulière à l'influence blanche, qui la dirigeait encore en se laissant obscurcir par elle. De là les différences des deux nationalités assyrienne et égyptienne.

Je ne confouds pas, tout à fait, le culte d'Apis, ni surtout le respect profond dont la vache et le taureau étaient l'objet, avec le culte des végétaux. L'adoration, en tant qu'hommage rendu à la Divinité, est un témoignage de respect un peu excessif, sans donte; et quand on le donne à la chose créée, le sentiment d'où naît cette erreur peut fort bien se rapporter à la même source que les autres apothéoses condamnables (1).

<sup>(!)</sup> Le lecteur a déjà remarqué peut-être que les nations modernes sont les soules qui nient au tracer une barrière exacte entre le respect at l'aderation. Soit qu'il provienne de la crainte ou de l'amour, le respect des peuples mélangés fortement de noir ou de joune va facilement à l'extrême. Ches les une, il crée la diviniention pure et alorpie ; ches les autres, le culte auperstitieux des ancêtres.

Mais, au fond de la sympathie égyptienne pour la race bovine, il y a quelque chose d'étranger au pur et simple fétichisme. On doit sans scrupule le rattacher aux antiques habitudes pastorales de la race blanche, et, comme à la vénération rendue à la cobra di capello, lui assigner une origine hindoue. C'est une folie dont la source n'est pas grossière.

Je ferais la même réserve pour d'autres similitudes très-frappantes, telles que le personnage de Typhon, l'amour du lotus et, avant tout, la physionomie particulière de la cosmogonie qui se rapproche tout à fait des idées brahmaniques. A la vérité, il est quelquefois dangereux d'ajouter une foi trop explicite aux conclusions tirées de comparaisons semblables. Les idées peuvent souvent voyager à demi mortes et venir se régénérer sur un terrain propre à les faire réussir, après avoir passé par bien des milieux. Ainsi se trouveraient déçues les espérances que l'on aurait pu concevoir de leur présence à deux points extrêmes, pour constater une identité de race chez leurs possesseurs différents. Cette fois, cependant, il est difficile de se tenir en méfiance. L'hypothèse la plus défavorable à la communication directe entre les Hindous et les Égyptiens serait de supposer que les notions théologiques des premiers seraient passées du territoire sacré dans la Gédrosie, de là chez les diverses

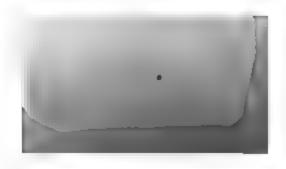

tribus arabes, pour tomber antin chez les seconds. Or, les Gédrosiens étaient de misérables barbaes, détritus immondes des tribus noires (1 .
Les Arabes s'adonnaient entièrement aux notions des Chamites, et on ne trouve pas trace, parmi eux, de celles dont il s'agit. Ces dernières venaient donc directement de l'Inde, sans transmission intermédiaire. C'est un grand argument de plus, en faveur de l'origine aciane du people des Pharaons.

Je ne considérerai pas tout à fait comme music concluante une particularité qui, au premier spect, frappe cependant beaucoup. C'est l'existence, dans les deux pays, du régime des castes. Cette institution semble porter en elle un tel achet d'originalité, qu'elle donne toutes les tenistions possibles de la considérer comme ne pousant être que le résultat d'une source unique, et de conclure de sa présence chez plusieurs peuples à leur identité originelle. Mais, en y réfléchissant un peu, on n'a pas de peine à se conminere que l'organisation généalogique des fonctions sociales n'est qu'une conséquence directs de l'idée d'inégalité des races entre elles, et que partout où il y a en des vainqueurs et des vainous, principalement quand ces deux pôles

<sup>(1)</sup> A une époque asses basse, les Arians ont peussé jusque ches est pouplades. Ils n'ont fait que passer et n'out lalesé aucune trace à leur séjour. (Leanen, énélisch, Alberth., t. l., p. 638.)

Mais, au fond de la sympathie égyptienne pour la race bovine, il y a quelque chose d'étranger au pur et simple fétichisme. On doit sans scrupule le rattacher aux antiques habitudes pastorales de la race blanche, et, comme à la vénération rendue à la cobra di capello, lui assigner une origine hindoue. C'est une folie dont la source n'est pas grossière.

Je ferais la même réserve pour d'autres similitudes très-frappantes, telles que le personnage de Typhon, l'amour du lotus et, avant tout, la physionomie particulière de la cosmogonie qui se rapproche tout à fait des idées brahmaniques. A la vérité, il est quelquefois dangereux d'ajouter une foi trop explicite aux conclusions tirées de comparaisons semblables. Les idées peuvent souvent voyager à demi mortes et venir se régénérer sur un terrain propre à les faire réussir, après avoir passé par bien des milieux. Ainsi se trouveraient déçues les espérances que l'on aurait pu concevoir de leur présence à deux points extrêmes, pour constater une identité de race chez leurs possesseurs différents. Cette fois, cependant, il est difficile de se tenir en mésiance. L'hypothèse la plus défavorable à la communication directe entre les Hindous et les Égyptiens serait de supposer que les notions théologiques des premiers seraient passées du territoire sacré dans la Gédrosie, de là chez les diverses

tribus arabos, pour tomber enfin chez les seconds. Or, les Gédrosiens étaient de misérables barbares, détritus immondes des tribus noires (1,. Les Arabes s'adonnaient entièrement aux notions des Chamites, et on ne trouve pas trace, parmieux, de celles dont il s'agit. Ces dernières venaient donc directement de l'Inde, sans transmission intermédiaire. C'est un grand argument de plus, en faveur de l'origine ariane du peuple des Pharaons.

Je ne considérerai pas tout à fait comme aussi concluante une particularité qui, au premier aspect, frappe cependant beaucoup. C'est l'existence, dans les deux pays, du régime des castes. Cette institution semble porter en elle un tel cachet d'originalité, qu'elle donne toutes les tentationa possibles de la considérer comme ne pouvant être que le résultat d'une source unique, et de conclure de sa présence chez plusieurs peuples à leur identité originelle. Mais, en y réfléchisaant un peu, on n'a pas de peine à se convaincre que l'organisation généalogique des fonctions sociales n'est qu'une conséquence directe de l'idée d'inégalité des races entre elles, et que partout où il y a eu des vainqueurs et des vaincus, principalement quand ces deux pôles

<sup>(1)</sup> A une époque annes banne, les Arians out pounsé junque ches ces pouplades. Ils n'out fait que passer et n'out laissé aucune trace de leur séjour. (Lassen, Indisch. Alleria, t. 1, p. 855.)

de l'État ont été visiblement séparés par des barrières physiologiques, le désir est né chez les forts de conserver le pouvoir à leurs descendants, en les contraignant de garder pur, autant que possible, ce même sang dont ils regatdaient les vertus comme l'unique cause de leur domination. Presque tous les rameaux de la race blanche ont essayé, un moment, l'ébauche de ce système exclusif, et s'ils ne l'ont pas généralement poussé aussi loin que les gardiens des Védas et les sectateurs d'Osiris, c'est que les populations au milieu desquelles ils se trouvaient leur étaient déjà parentes de trop près quand ils se sont avisés de se rendre inaccessibles. Sous ce rapport, toutes les sociétés blanches s'y sont prises trop tard; les Égyptiens, comme les autres, et même les Brahmanes. Leur prétention ne pouvait naître qu'après expérience faite des inconvénients à éviter. Elle ne constituait, dès lors, qu'un effort plus ou moins impuissant.

Ainsi, l'existence des castes ne suppose pas en elle-même l'identité des peuples, puisqu'elle existe chez les Germains, chez les Étrusques, chez les Romains comme à Thèbes, tout comme à Videha. Cependant on pourrait répondre que, si l'idée séparatiste doit se produire partout où deux races inégales sont en présence, il n'en est pas de même des applications variées qui en ont été faites, et on insistera sur cette grande ressem-

blance dans les systèmes de l'Égypte et de l'Inde: la contrainte perpétuelle des lignées au métier de leurs ancêtres. C'est là, en effet, le rapport. Il ya aussi la dissemblance, et la voici : on Égypte, pourvu qu'un fils remplit les mêmes fonctions que son pôre, la loi était satisfaite; la mère pouvait sortir de toute descendance, sauf d'une famille de bergers. Cette exception contre les gardiens de troupeaux, corollaire forcé de cette autre qui leur fermait l'entrée des sanctuaires, confirme très-bien la tolérance de la règle. Du reste, les exemples abondent. Des rois épousent des négresses, témoin Aménoph I<sup>rr</sup>. Des rois sont mulatres comme Aménoph II, et la société, fidèle à la lettre de l'institution, ne paraît nullement avoir pris soin d'en observer, ni même d'en comprendre l'esprit.

Enfin, voici deux preuves dernières, et ce sont certainement les plus fortes.

Les annales égyptiennes donnent la date de l'institution des castes et en font honneur à un de leurs premiers rois, le 3° de la 111° dynastie, le Sésonchosis du scoliaste des Argonautiques, le Sésostris d'Aristote.

Second argument : l'antiquité si haute à laquelle il faudrait reporter l'époque où les émigrants arians quittèrent les bouches de l'Indus pour se diriger vers l'ouest, rend inadmissible l'origine sanscrite de la loi, attendu qu'alors elle n'existait certainement pas dans le pays même auquel se rattache, à son sujet, une sorte de réputation classique.

Je viens de prouver que je ne cherche pas à renforcer mon opinion d'un argument que je juge fragile. Maintenant j'ajouterai qu'en me prononçant contre toutes les conclusions directes à tirer de l'existence simultanée des castes dans l'Inde et en Égypte, je ne prétends nullement affirmer que certaines inductions collatérales ne s'en puissent extraire, qui ne laissent pas que de corroborer d'une manière fort utile le principe de la communauté d'origine : telle est la vénération égale pour les ministres du culte, leur longue domination et la dépendance dans laquelle ils ont su retenir la caste militaire, même quand celleci a porté la couronne, triomphe que le sacerdoce chamite n'a pas su remporter, et qui fit également la gloire, la force des civilisations de l'Indus et du Nil. C'est que la race ariane est surtout religieuse. Il faut encore observer l'intervention constante des prêtres dans les habitudes et les actes les plus intimes du foyer domestique (1). En Égypte, ainsi que dans l'Inde, on voit les hommes des temples réglementer tout, jusqu'au choix des aliments, et établir, à ce sujet, une discipline à peu près pareille. Bref, et bien que le



<sup>(1)</sup> Schlegel, ouvrage cité, p. xxiv.

nombre des castes ne corresponde pas, la hiérarchie en est assez semblable sur les deux territoires (1). C'est là tout ce qu'il peut être utile de remarquer sur des faits, en apparence secondaires, mais qui ont cet avantage de se laisser très-bien rapprocher, fragments séparés d'une primitive unité, sinon d'institutions, du moins d'instincts, en même temps que de sang.

Les plus anciens monuments de la civilisation égyptienne se trouvent dans les parties haute et moyenne du pays (2). Négligeant le nord et le nord-est, les premières dynasties ont laissé des traces d'une prédilection évidente pour la direction contraire, et leurs communications avec l'Inde ont dû nécessairement multiplier leurs rapports avec les contrées situées sur cette route, telles que la région des Arabes Kuschites, la côte orientale de l'Afrique et, peut-être, quelques-unes des grandes îles de l'Océan (3).

Cependant rien n'indique sur tous ces points,

- (1) Wilkinson, t. I, p. 257 et pass. Il n'y avait, en Égypte, de caste réellement impure que la subdivision des porchers. Suivant llérodote, on comptait sept classes; suivant Diodore, trois ou cinq. Strabon en nomme trois; Platon, dans le Timée, six, avec des subdivisions de métiers, d'arts, etc.
- (2) Une des capitales de l'Ancien Empire, c'est Thèbes, Tapou. Elle sut sondée par Sesortesen ler, premier roi de la dynastie thébaine, la xue de Manéthon, 2500 ans av. J. C. (Lopsius, Briefe aux Egypten, p. 272.)
- (3) Rosellini a trouvé le nom de Sesortesen (M. de Bunsen, Orsitasen Ir de Wilkinson), sur une stèle en Nubie, près de Wadi-Halfa.

excepté la presqu'ile du Sinai, une action régulièrement dominatrice, et il n'en est pas de mème si l'on se tourne vers le sud et vers l'ouest africain (1). Là, les Égyptiens apparaissent comme des maîtres. Aussi, le théâtre principal de l'ancienne civilisation égyptienne laisse-t-il le Nil descendre jusqu'à la mer sans s'étendre avec son cours inférieur; tandis qu'il le remonte au delà de Méroé et le quitte même pour s'avancer dans la région occidentale, sous les palmiers de l'ossis d'Ammon.

Les anciens se rendaient compte de cette situation lorsqu'ils attribuaient la dénomination géographique de Kousch (2), tant à la haute Égypte et à une partie de l'Égypte moyenne qu'à l'Abyssinie, à la Nubie et aux districts de l'Yémen habités par les descendants des Chamites noirs. Faute de s'être placé à ce point de vue, on s'est beaucoup inquiété de la véritable valeur de ce nom, et trop souvent on s'est épuisé sur la tâche impossible de lui créer une signification

Co même prince avait également envahi la presqu'ile du Sinai. — (Bansen, t. 11, p. 307. Voir aussi Lepsius, Briefe aus Ryypisu, etc., p. 336 et pass.) L'exploitation des mines de enivre du Sinai a commencé some l'Ancien Empire. C'est alors qu'elle ent le plus d'importance.

<sup>(1)</sup> Movers, 1, 11, 11 partie, p. 761.

<sup>(2)</sup> Wilkinson, t. I, p. 4. — Mov., t. II, 1" partie, 292; ce nom s'appliquait aussi au Nedjet à l'Yémen. Il s'étendait encore à la partie de l'Asiela plus voisine. L'Écriture sainte fait de Nomeod un Kuschite.

topographique positive. Il en est de ce mot comme de tant d'autres, Inde, Syrie, Éthiopie, llyrie, appellations vagues qui ont sans cesse varié auivant les temps et les monvements de la politique. Le mieux qu'on puisse faire, c'est de ne pas chercher à leur attribuer une rectitude scientifique que leur bon nenge ne comporte pas. Je ne ferai donc nul effort pour préciser les frontières de ce pays de Kousch, en tant que l'Éthiopie est ainsi désignée, et, considérant que, parmi les territoires qu'il embrasse, l'Égypte, incontestablement, prend le pas sur tous les autres, et les rallie autour de ses provinces supérieures dans une civilisation commune, je proliterai de ce que le mot existe, pour faire observer qu'il pourrait être employé très-justement à dénommer et le soyer et les conquêtes de cette sutique culture, si exclusivement tournée vers le sud, et étrangère aux rivages de la Méditerranée.

Les pyramides sont les restes imposants de cette gloire primitive. Elles furent construites par les premières dynasties qui, s'étendant depuis Ménès jusqu'à l'époque d'Abraham et un peu au-dessous, se sont, jusqu'à présent, si bien prétées à la discussion et si peu à la certitude (1). Tout ce qu'il est utile d'en remarquer

<sup>1,</sup> l'armi les pyramides les plus anciennas, plusieurs sont cons-

ici, c'est que là, comme en Assyrie, le gouvernement commence par être exercé par les dieux, des dieux passe aux prêtres, des prêtres tombe aux chefs militaires (1). C'est l'idée nègre qui reparaît dans la même forme et suscitée par des circonstances toutes semblables. Les dieux, ce sont les blancs, les prêtres, les mulâtres de la caste hiératique. Les rois, ce sont les chefs armés, autorisés par la communauté d'origine blanche à prétendre au partage de l'empire, c'est-à-dire, à s'emparer du gouvernement des corps en laissant celui des âmes à leurs rivaux. On peut supposer que la lutte fut longue et bien soutenue, que les pontifes ne se laissèrent pas aisément arracher la couronne ni chasser du trône, car la royauté militaire eut tous les caractères, non d'une victoire, mais d'un compromis. Le souverain pouvait appartenir indifféremment à l'une ou à l'autre caste, celle des pontifes ou celle des guerriers. C'est la concession. La restriction la suit : si le souverain était de la seconde catégorie, il lui fallait, avant que d'entrer en jouissance des droits royaux, se faire admettre parmi les desservants des temples et 🏰 dans les sciences du

difie presque avec les turns

des, sont précédés du tits

nsou, t. 1, p. 80.)

1. L. p. 19.1

truites en brique lus des peuples <sup>1</sup> (i) Les phr de prêtre er

anctuaire (1). Une fois devenu hiérophante de forme et de fait, et seulement alors, le soldat heureux pouvait s'appeler roi, et, pendant tout le reste de sa vie, témoignant d'un respect sans bornes pour la religion et le sacerdoce, il devait, dans sa conduite privée et ses liabitudes les plus intimes, ne s'écarter jamais des règles dont les prêtres étaient les auteurs et les gardiens. Jusqu'au fond du retrait le plus particulier de l'existence royale, les rivaux du maître avaient les yeux fixés. Quand il s'agissait d'affaires publiques, la dépendance était plus étroite encore. Rien ne s'exécutait sans la participation de l'hiérophante : membre du conseil souverain, sa voix avait le poids des oracles, et comme si tous ces liens de servitude eussent paru trop faibles encore pour sauvegarder cette part si énorme de pouvoir, les rois savaient qu'après leur mort ils auraient à subir un jugement, non pas de la part de leurs peuples, mais de la part de leurs prêtres; et chez une nation qui avait sur l'existence d'au delà du tombeau des idées si particulières, on peut sisément s'imaginer quelle terreur entretenait dans l'esprit du despote le plus audacieux l'idée d'un procès qui, suscité à son cadavre impaissant, pouvait le priver du bonbeur le plus désirable au gré des juiées nationales, une sé-



pulture magnifique et les derniers honneurs. Ces juges futurs étaient donc constamment redoutables, et ce n'était pas trop de prudence que de les ménager pendant toute la vie (1).

L'existence d'un roi d'Égypte, ainsi enchaînée, surveillée, contrariée sur les points les plus importants comme dans les détails les plus futiles, aurait été intolérable, si quelque dédommagement ne lui avait été offert. Les droits religieux mis à part, le monarque était toutpuissant, et ce que le respect a de plus raffiné lui était constamment offert par les peuples à genoux. Il n'était pas Dieu, sans doute, et on ne l'adorait pas de sou vivant; mais on le vénérait en tant qu'arbitre absolu de la vie et de la mort, et aussi comme personnage sacré, car il était pontife lui-même. A peine les plus grands de l'État étaient-ils assez nobles pour le servir dans les plus humbles emplois. C'était à ses fils que revenait l'honneur de courir derrière son char, dans la poussière, en portant ses parasols.

Ces mœurs n'étaient pas sans rapport avec ce qui se passait en Assyrie. Le caractère absolu du pouvoir, et l'abjection qu'il imposait aux sujets, se rencontraient aussi très-complétement à Ninive. Pourtant l'esclavage des rois vis-à-via des prêtres ne paraît pas y avoir existé, et si l'on

<sup>(1)</sup> Wilkinson, t. I, p. 250.

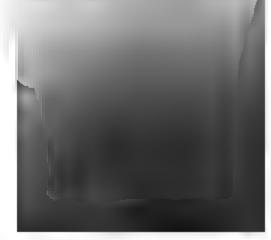

se tourne vers un autre rameau des Sémo-(hamites noirs, si l'on regarde à Tyr, on y trouve bien un roi esclave; mais c'est une aristocratie qui le domine, et le pontife de Melkart, apparaissant dans les rangs des patriciens comme une force, n'y représente pas la force unique ou dominante.

A considérer similitudes et dissemblances au point de vue ethnique, les similitudes se montrent dans l'abaissement des sujets et dans l'énormité du pouvoir. La prérogative exercée sur des êtres brutaux est complète en Égypte comme en Assyrie, comme à Tyr. La raison en est que, dans tous les pays où l'élément noir se trouva ou se trouve soumis au pouvoir des blancs, l'autorité emprunte un caractère constant d'atrocité, d'une part, à la nécessité de se faire obéir d'êtres inintelligents, et d'autre part, à l'idée même que ces êtres se font des droits illimités de la puissance à leur soumission.

Pour les dissemblances, leur source est en ceci que le rameau civilisateur de l'Égypte était supérieur en mérite aux branches de Cham et de Sem. Dès lors, les Sanscrits-Égyptiens avaient pu apporter, dans le pays de leur conquête, une organisation assez différente et certainement plus morale; car ce n'est pas un point à controverser que, partout où le despotisme est seul gouvernement possible, l'autorité sacer-

dotale, même poussée à l'extrême, a toujours les résultats les plus salutaires, parce que, du moins, est-elle toujours plus trempée d'intelligence.

Après les rois et les prêtres de l'Égypte, il ne faut pas oublier les nobles, qui, pareils aux Kchattryas de l'Inde, avaient seuls le droit de porter les armes et l'emploi de défendre le pays. En supposant qu'ils s'en soieut acquittés avec distinction, ils paraissent avoir mis non moins d'énergie à opprimer leurs inférieurs : je viens de l'indiquer tout à l'heure, et il n'est pas mal à propos d'y revenir. Le bas peuple de l'Égypte était aussi malheureux que possible, et son existence, à peine garantie par les lois, se trouvait constamment exposée aux violences des hautes classes. On le contraignait à un travail sans relache; l'agriculture dévorait et ses sueurs et sa santé; logé dans de misérables cabanes, il y mourait de fatigue et de maladie sans que per sonne s'en préoccupât, et des admirables moissons qu'il produisait, des fruits merveilleur qu'il faisait croître, rien ne lui appartenait. A peine lui en était-il accordé une part insuffisant à sa nourriture. Tel est le témoignage porté su l'état des basses classes en Égypte par les écrivains de l'antiquité grecque (1). A la vérité, no

<sup>(1)</sup> Hérodote, 11, 47.

naan, de Babylone et de Ninive (1). Sous ce rapport, le paysan, l'ouvrier, l'esclave égyptiens étaient moins à plaindre que la tourbe asiatique; sous ce rapport seul, et si ces misérables ne devaient pas craindre de tomber jamais sous le couteau saint du sacrificateur, ils rampaient toute leur vie aux pieds des hautes castes.

On les employait, eux aussi, comme des bétes de somme pour exécuter ces gigantesques tavaux que tous les siècles admireront. C'étaient eux qui charriaient les blocs destinés à l'érection des statues et des obélisques monolithes. C'était cette population noire ou presque noire dont la foule mourait en creusant les canaux, tandis que les castes plus blanches imaginaient, ordonnaient et surveillaient l'ouvrage, et lorsqu'il était achevé, en recueillaient justement la gloire. Que l'humanité gémisse d'un si terrible spectacle, c'est à propos; mais, après un tribut suffisant d'indignation et de regrets, on apprécie les terribles raisons qui forçaient les masses populaires de l'Égypte et de l'Assyrie à s'accommoder patiemment d'un joug aussi durement imposé: il y avait chez la plèbe de ces pays nécessité

<sup>(1)</sup> Le sort des prisonniers semble avoir été moins dur. M. Wilkinson l'affirme. On ne les voit pas, comme sur les monuments ninivites, traînés par les vainqueurs au moyen d'un anneau passé dans la lèvre inférieure. Ils étaient vendus et devenaient esclaves. (Wilkinson, t. I, p. 403 et passim.)

ethnique invincible de subir les caprices de tous les mattres, à cette condition cependant que ces mattres conserveraient le talisman qui leur assurait l'obéissance, c'est-à-dire, assez du sang des blancs pour justifier leurs droits à la domination.

Cette condition sut certainement remplie dans les belles périodes de la puissance égyptienne. Aux plus illustres moments de l'empire d'Assyrie, les trônes de Babylone et de Ninive ne voyaient pas désiler sous les yeux des rois de plus nobles profils que ceux dont on admire encore la majesté sur les sculptures de Beni-Hassan (1).

Mais il est bien évident que cette pureté, d'ailleurs relative, ne pouvait pas durer indéfiniment. Les castes n'étaient pas organisées de manière à la conserver d'une manière suffisante. Aussi n'est-il pas douteux que, si la civilisation égyptienne n'avait eu d'autre raison d'exister que la scule influence du type hindou auquel elle devait la vie, elle n'aurait pas eu la longévité qu'on peut lui attribuer, et longtemps avant Rhamsès III, qui termine l'ère de plus grande splendeur, longtemps avant le xui siècle avant J. C., la décadence aurait commencé.

<sup>(1)</sup> Le type de l'Égypte était fixé sous la troisième dynastie, qui, suivant M. Bunsen, commença quatre-vingt-dix ans après la pre-mière. (Bunsen, Aigyptens Stelle in der Weltgeschichte, t. III, p. 7.)

Ce qui soutint cette civilisation, ce fut le sang de ses ennemis asiatiques, chamites et sémites, qui, à plusieurs reprises et de différentes façons, vinrent quelque peu la régénérer. Sans se prononcer d'une manière rigoureuse sur la nationalité des Hyksos, on ne peut douter qu'ils n'appartinssent à une race alliée à l'espèce blanche (1). Au point de vue politique, leur arrivée fut un malheur, mais un malheur qui rafraîchit pourtant le sang national et en raviva l'essence. Les guerres avec les peuples asiatiques, soutenues longtemps à égalité, bien qu'il soit prudent de douter beaucoup de ces conquêtes étendues jusqu'à la mer Caspienne, dont l'Asie n'offre de traces ni dans son histoire, ni dans ses monuments, ces guerres des Sésostris, des Rhamsès et autres princes heureux, firent af-

(1) Dans les hypogées de Beni-Hassan, on voit des peintures représentant des combats de gladiateurs d'une carnation très-claire, avec les yeux bleus, la barbe et les cheveux rougeâtres. M. Lepsius considère ces figures comme étant les images d'hommes de race sémitique, probablement ancêtres des Hyksos (Lepsius, Reise in Egypten, etc., p. 98). —Avant de renverser l'Ancien Empire et de forcer les dynasties égyptiennes à chercher un refuge en Éthiopie, les Hyksos avaient commencé par s'établir pacifiquement dans le pays, et trèsprobablement ils s'étaient mêlés à la population indigène. — Je remarquerai, en passant, que, d'après le témoignage des monuments que je cite, les contrées de l'Asie antérieure possédaient, dans l'âge des Pharaons, certains groupes de populations beaucoup plus blanches qu'aujourd'hui. Elles ne faisaient, pour ainsi dire, que de descendre des montagnes du Nord et n'avaient encore contracté qu'un nombre limité d'alliances avec l'espèce mélanienne.



fluer, dans les nomes de l'intérieur, les captifs de Chanaan, d'Assyrie et d'Arabie, et leur sang, bien que mêlé lui-même, tempéra quelque peu la sauvagerie du sang des noirs, que les basses classes, et surtout le voisinage et le contact intime avec les tribus abyssines et nubiennes, versaient incessamment dans les veines de la nation.

Puis, il faut tenir compte de ce double courant chamite et sémite qui, pendant tant de siècles, longra l'Égypte moyenne et la pénétra. Ce fut par cette voie que les hordes à demi blanches s'étendirent sur la côte occidentale de l'Afrique, et la population qui s'y forma apporta plus tard à l'État des successeurs de Ménès une race mélée, dans laquelle le sang hindou n'existait pas, et qui tirait tout son mérite des mélanges multipliés avec les groupes civilisateurs de l'Asie in-férieure.

De ces alluvions successives de principes blancs naquirent les nations qui défendirent la civilisation kouschite d'une disparition trop prématurée, et en même temps, comme ces alluvions ne furent jamais fort riches, l'esprit égyptien put se tenir toujours à distance des notions démocratiques finalement triomphantes à Tyret à Sidon, parce que sa populace ne s'éleva pamais à une telle amélioration de sang, qu'elle pût concevoir la pensée ambitieuse et acquérir la faculté de devenir l'égale de ses maîtres.

Toutes les révolutions se passèrent entre les castes supérieures. L'organisation hiératique et royale ne se vit pas attaquée. Si quelquefois des dynasties mélaniennes, comme celle dont Tirhakab fut le héros (1), parurent à la tête du gouvernement d'un nome, leur triomphe fut court : ce ne fut qu'une élévation profitable à certains chefs, élévation résultant des jeux fortuits de la politique, et qui n'inspira jamais à ceux qu'elle glorifiait la tentation d'user de leur omnipotence pour établir cette égalité de droits cherchée par les groupes, en effet à peu près égaux, qui se querellaient dans les rues et sur les places des villes de la Phénicie. C'est ainsi que se précisent les causes de la stabilité égyptienne.

Cette stabilité devint de très-bonne heure de la stagnation, parce que l'Égypte ne grandit récliement que tant que persista la suprématie du rameau hindou qui l'avait fondée : ce que les autres races blanches lui procurèrent de secours suffit pour prolonger sa civilisation, et non pour la développer.

Néanmoins, même dans la décadence, et bien que l'art égyptien des temps postérieurs à la

(1) Wilkinson, t. I, p. 140. — Les deux prédécesseurs de Tirbahakah, Éthiopiens comme lui, étaient Sahakoph et Shebek, Tirbakah, d'ailleurs, rendit hommage au génie égyptien en retournant, de lui-même, en Éthiopie (Lepsius, p. 275). — Espèce de Mantchou, il n'avait jamais régné, aussi bien que ses prédécesseurs de même sang, qu'à la façon antique du pays.

avant J. C.), ne présente plus, qu'à de lointains intervalles, des monuments dignes de rivaliser par la beauté de l'exécution, et jamais plus par le grandiose, avec ceux des âges précédents (1), néanmoins, dis-je, l'Égypte resta toujours tellement au-dessus des pays situés au sud et au sud-ouest de son territoire, qu'elle ne cessa pas d'être pour eux le foyer d'où émanait leur vie.

Cette prérogative civilisatrice fut loin cependant d'être absolue, et pour ne pas errer, il est nécessaire de remarquer que la civilisation de l'Abyssinie provenait de deux sources. L'une, uns doute, était bien égyptienne et se montra toujours la plus abondante et la plus féconde; mais l'autre exerçait une action qui vaut aussi la peine d'être signalée. Elle était due à une émigration très-antique de Chamites noirs d'abord, les Arabes Cuschites, puis de Sémites, les Arabes himyarites, qui passèrent, les uns et les autres, le détroit de Bab-el-Mandeb et allèrent porter aux populations d'Afrique une part de ce qu'elles possédaient elles-mêmes de culture assyrienne. A en juger d'après la situation qu'occupaient sur la côte sud de l'Arabie ces nations, et le commerce étendu auquel elles prenaient part

J

11

13

11

<sup>(1)</sup> Wilkinson, t. I, p. 42, 88 et passim, 168 et passim, 206 et passim; W. v. Humboldt, Ueber die Kauri-Sprache, t. I, p. 60.

avec l'Inde, commerce qui parait avoir déterminé sur leur côte la fondation d'une ville sanscrite (1), il est assez probable que leurs propres idées devaient avoir reçu une certaine teinte ariane, proportionnée au mélange ethnique qui avait pu se faire de la part de ces marchanda avec la famille hindoue. Quoi qu'il en soit, et en étendant autant que possible la somme de leurs richesses civilisatrices, nous avons, dans l'exemple des Phéniciens, la mesure du degré de développement auquel atteignaient ces populations annexes de la race d'Assyrie, mesure qui ne dépassait pas de beaucoup l'aptitude à comprendre et à accepter ce que les rameaux plus blancs, c'est-à-dire, les nations de la Mésopotamie, avaient la puissance exclusive de créer et de développer. Les Phéniciens, tout habiles qu'ils fussent, ne s'élevaient pas au-dessus de cet humble rang, et quand on considère pourtant que leur sang fut sans cesse renouvelé et amélioré par des émigrations au moins à demi blanches, qui, bien certainement, faisaient défaut aux Himyarites, en tant que le mélange de ceux-ci avec les Hindous ne pút être ni bien Inti**me ni bien** fécond, on est amené à conclure que la civilisation des Arabes extrêmes, bien qu'assyrienne n'était pas comparable en mérite et en éch

<sup>(1,</sup> Cette ville s'appelant Nagara (Lauren, Indianh, Allerth, L. 748

w reflet dont jouissaient les cités chananéomacs ( ) ).

Suivant cette proportion décroissante, les émigrants qui passèrent le détroit de Bab-el-Mandeb et vinrent s'établir en Éthiopie, n'y apporièrent qu'une civilisation fragmentaire, et les mos noires de Nubie et d'Abyssinie n'auraient pu être bien sérieusement ni bien longtemps affectées, soit dans lour type physique, soit dans leur valeur morale, si le voisinage de l'Égypte n'avait pas suppléé un jour, plus largement que de coutume, à la panyreté des dons ordinaires provenant des civilisations de Misr et d'Arabie.

le ne veux pas dire ici que l'Abyssinie et les contrées environnantes soient devenues le théatre d'une société très-avancée. Non-sculement la culture de ce pays ne fut jamais originale, non-seulement elle se borna toujours à la

(i) Co sera pout-être un jour la glotre la plus colide et la plus Helle de natre époque que ces admirables découvertes qui vienment asjourd'hut transformer of enrichte, do toutes parts, le dontaine sutrefan si soc et al centrefat de l'histoire primordiale. Des ruines sumulerables et des suscriptions same nombre out etc découvertes dun l'Arabie máridionalo. Les annales hunyarites sortent du néant 👊 alles étalent prompte entièrement ensevelus, et avant peu, co qu'on ware de cette antiquité, non-soulement lointalos, mais plus étranper peul nous que celle de Ninive et même de Thébes, parce quelle fût plus absolument locale of tournée vers l'Inde dans ce qu'elle ent d'expansion au debors, n'aura pas mours d'interêt dans ward souplineads des deburers vas toutes les compubles du mame genre dant la science of

Jours.

simple et lointaine imitation de ce qui se faisait, soit dans les villes arabes de la côte, soit dans l'Inde ariane et dans les capitales égyptiennes, Thèbes, Memphis, et plus tard Alexandrie, mais encore l'imitation ne se montra ni complète na étendue.

Je sais que je prononce là des paroles trèsirrévérencieuses et qui ne peuvent manquer d'indigner les panégyristes de l'espèce nègre, car on n'ignore pas que, l'esprit de parti s'en mélant, les fondateurs de cette fraction de l'humanité se sont mis en humeur de lui conquérir des titres de gloire, et n'ont pas hésité à présenter la civilisation abyssine comme typique, sortie uniquement de l'intellect de leurs savoris et antérieure à toute autre culture. De là, pris d'un noble élan que rien n'arrête, ils ont fait ruisseler cette prétendue civilisation noire sur toute l'Égypte, et l'ont encore tirée vers l'Asie. A la vérité, la physiologie, la linguistique, l'histoire, les monuments, le seus commun, réclament unanimement contre cette façon de représenter le passé. Mais les inventeurs de ce beau système ne se laissent pas aisément étonner. Embarrassés de peu de science, armés de beaucoup d'audace, il est vraisemblable qu'ils continueront leur route et ne cesseront pas de proposer Axoum pour la capitale du monde. Ce sont là des excentricités dont je ne fais mention

que pour établir qu'elles ne valent pas la peine d'être discutées (1).

la réalité scientifique, pour qui ne veut pas nœ, est que la civilisation abyssine procède des deux sources que je viens d'indiquer, égyptienne et arabe, et que la première surtout domina de beaucoup sur la seconde dans l'âge autique. Il sera toujours difficile d'établir à quelle époque eurent lieu les premières émigrations des Guschites d'Asie et des Hunyarites. Une opinion qui date de notre xyn° siècle, et dont Scaliger fut l'auteur, ne faisait remonter qu'à l'époque de Justinien l'invasion des Joktanides dans ce pays d'Afrique. Job Ludolf la réfute

(1) Wilkinson, t. I, p. 4. — Ge savant se prononce saus hésitation coutre le système chéri des négrophiles, M. Lepsius n'est pas moins peremptoire. En parlant de la pyramide d'Amur, il prononce l'arrit misant : « Le plus important résultat de notre examen, exécuté \* moutré à la clarté de la lune, moitré à celle des torches, ne fut pas \* precisement de la nature la plus rejonissante. L'acquis la convic-\* tion irrefragable (unaberrisslichr) que, dans ce monument, le plus a relèbre de tous coux de l'ancienne Ethiopie, je n'avais sous les · yeur que des debris d'un art relativement tres-moderne, » (Briefe was Egypten, etc., p. 147.) lit quelques lignes plus has ; a Ge see sait vainement, descrimars, que l'en pretendrait appuyer sur le e temorguage d'anciene monumente les hypothèses concernant une . Merce glorieuse et antique, dont les habitants auraient éte les preadesesseurs et les maitres des Égyptions dans la civilisation, e Ourse cite, p. 184. M. Lepsius no peuso pas que les constructions dissperines les plus anciennes depassent le règne de l'ichakali, prince qui avait lait sur education royale en l'explicit qui fluissait m vu' med k avant 1 t, contenunt,

très-bien et lui préfère avec raison le sentiment de Conringius. Sans citer tous ses motifs, je lui ferai deux emprunts : l'un, d'un argument qui fixe du moins l'esprit sur la très-haute antiquité de l'émigration himyarite (1), et l'autre, d'une phrase dans laquelle il caractérise l'ancienne langue éthiopienne, et sur laquelle il est bon de ne pas laisser régner une obscurité qui pourrait faire supposer une apparente contradiction avec ce que j'ai avancé de la prédominance de l'élément égyptien dans la civilisation abyssine.

D'abord, le premier point : Ludolf retourne très-adroitement les raisonnements de Scaliger au sujet du silence des historiens grecs sur l'émigration himyarite en Abyssinie, il prouve que ce silence n'a pas eu d'autre cause que l'oubli accumulé par une longue suite de siècles sur un fait trop fréquent dans l'histoire des âges reculés, pour que les observateurs d'alors aient songé à lui reconnaître de l'importance. Au temps où les Grecs ont commencé à s'occuper de l'ethnologie des nations qui, pour eux, avoisinaient le bout du monde, ces événements étaient déjà trop loin pour que leurs renseignements, toujours assez incomplets sur les annales étrangères, pussent percer jusque-là. Le

<sup>11, 1.</sup> Ludoll, Comm. ad Histor Atthropic., p. 61.

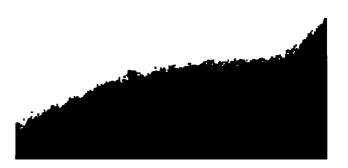

sience des voyageurs hellènes ne signifie absolament rien, et n'infirme pas les caisons tirées de l'antique communauté de culte, de la ressemblance physique, et enfin de l'affinité des langues, tous arguments que Ludolf fait très-bien valoir. C'est de ce point qu'il faut surtout parier, et il constitue mon second emprunt.

Cette affinité entre l'arabe et l'ancienne langue éthiopienne ou le gheez, ne crée pas un rapport de descendances c'est simplement une conséquence de la nature des deux idiomes qui les classe l'un et l'autre dans un même groupe (1). Si le gheez se range dans la famille sémitique, ce n'est pas qu'il sit emprunté ce caractère à l'arabe. La population indigène purement noire du pays lui fournissait la base la plus large, l'étoffe la plus riche de ce système. Elle en possédait les éléments, les principes, les esuses déterminantes bien plus parfaitement encore que les Himyarites, puisque ceux-ci avaient biosé altérer la pureté de l'idionne noir par les souvenirs arians restés avec la partie blanche de leur origine ; et pour jeter dans la langue de l'Éthiopie civilisée ces traces de l'action érangere, il o'était même pas rigourensement nécessaire que l'intervention des Sémites fût mise en jeu. On se souvieut que ces mêmer élé-

<sup>(</sup>f) Prichard. History suitscette de l'Homme (traduction alle mude de Wagner, avec appointment, t. 1, p. 524

ments sémitiques se trouvent aussi dans l'ancien égyptien (1). Ainsi, saus nier que les Himyarites aient apporté à la langue de l'Éthiopie des marques de leur origine blanche, on doit pourtant remarquer que de tels restes ont pu également provenir de l'importation égyptienne et, en tous cas, en ont profité pour augmenter de force. De plus, certains éléments, non-seulement arians, mais plus particulièrement sanscrits, déposés dans l'ancien égyptien, ayant passé de là dans le gheez, donnent à cette langue cette triplicité de source existant dans l'idiome des civilisateurs. Ainsi, la langue nationale représente très-bien les origines ethniques : beaucoup plus chargée d'éléments sémitiques, c'est-à-dire noirs, que l'arabe et l'égyptien surtout, elle eut aussi moins de traces sanscrites que ce dernier.

Sons les 18e et 19e dynasties (de 1575 à 1180 avant J. C.), les Abyssins étaient soumis aux Pharaons et payaient tribut (2). Les monuments nous les montrent apportant aux intendants royaux les richesses et les curiosités de leur paya. Ces hommes fortement marqués de l'empreinte

<sup>(1)</sup> M. T. Benfey a réuni un grand nombre d'arguments et de fuit tant lexicologiques que grammatience, pour mettre cette desnière d'rité en lumière. Voir son livre intitulé : theber due l'enhetteure d'argyptischen Sprache sum semifischen Sprachetumme, in-6, lespuig, 1844.

<sup>(2)</sup> Wilkinson, t. 1, p. 587 et passan.

nègre sont couverts de tuniques de mousseline imaparente fournies par les manufactures de l'inde ou des villes d'Arabie et d'Egypte. Ce véement court et n'allant qu'aux genoux est retenu par une ceinture de cuir ouvré, richement dorée et peinte (1). Une peau de léopard attachée, aux épaules fait manteau; des colliers tombent sur la poitrine, des bracelets serrent les poignets, de grandes houcles de métal se balaucent aux oreilles, et la tête est chargée de plumes d'autruche. Bien que cette magnificence barbare ne fût pas conforme au goût égyptien, elle en tennit, et l'imitation se fait sentir dans toutes les parties importantes du costume, telles que la tunique et la ceinture. La pesu de léopard était empruntée d'ailleurs aux nègres par plusieurs hiérophantes.

La nature du tribut n'indique pas un peuple avancé. Ce sont des produits bruts, pour la plupart, des animaux rares, du bétail, et surtout des esclaves. Les troupes fournies aussi comme auxiliaires n'avaient pas l'organisation savante des corps égyptiens ou sémites, et combattaient

brégulièrement. Rien donc, à ce moment, n'inbiquait un grand développement, même dans la timple imitation de ce que les vainqueurs, les natices, pratiquaient le plus communément.



Il faut descendre jusqu'à une époque plus basse pour trouver, avec plus de raffinement, la cause ethnique des innovations à laquelle j'ai déjà fait allusion.

Au temps de Psammatik (664 avant J. C.), ce prince, le premier d'une dynastie saîte, la 26° de Manéthon, ayant mécontenté l'armée nationale par son goût pour les mercenaires ioniens-grecs et cariens-sémites, une grande émigration militaire ent lieu vers l'Abyssinie, et 240,000 soldats, abandonnant femmes et enfants, s'enfoncèrent dans le sud pour ne plus en revenir (1). C'est de là que date l'ère brillante de l'Abyssinie, et nous pouvons maintenant parler de monuments dans cette région, où l'on en chercherait vainement d'antérieurs qui aient été vraiment nationaux (2).

Deux cent quarante mille chefs de famille égyptiens, appartenant à la caste militaire, fort mélangés, sans doute, de sang noir, et, probablement, ayant reçu un certain apport de race blanche par les intermédiaires chamites et sémites, un tel groupe venant s'ajouter à ce que l'Abyssinie possédait déjà de facultés de la race supérieure, pouvait déterminer dans l'ensemble

<sup>(1)</sup> Hérodote, II, 30.

<sup>(2)</sup> Suivant M. Lepsius, les dynasties chassées par les Hyksos se réfugièrent sur la limite de l'Éthiopie et y ont laissé quelques monuments. (Briefe aux Aigypten, etc., p. 267.)

du mouvement national une activité propre à la néparer davantage de la stagnation de la race noire (1). Mais il cut été bien surprenant et tout à suit inexplicable qu'une civilisation originale, ou seulement une copie saite de main de maître, sortit de ce mélange où, en définitive, le noir continuait à dominer. Les monuments ne présentèrent que des imitations médiocres de ce qui se voyait à Thèbes, à Memphis et ailleurs. Rien, pas un indice, pas une trace ne montre une création personnelle des Abyssins, et leur plus grande gloire, ce qui a rendu leur nom illustre, c'est, il faut bien l'avouer, le mérite, en luimême assez pâle, d'avoir été le dernier despeuples situés en Afrique chez lequel les recherches les plus minutieuses aient pu saire découvrir vestige d'une véritable culutre politique et intellectuelle.

Dans les temps de l'empire romain, le commerce du monde s'étant beaucoup étendu, les
Abyssins y jouèrent un rôle derrière les Himyarites. Le génie de l'Égypte ancienne était alors
tout à fait éteint. Des colons hellénisés pénétrèrent jusque dans la Nubie, et l'élément sémite,

(1) A Abou-Simbel, sur la jambe gauche d'un des quatre colesses de Rhamsès, le second en allant vers le sud, on trouve une inscription gracque et plusieurs inscriptions chananéennes commémoratives de la poursuite faite des guerriers fugitifs par les soldats precs et cariens à la solde de Psammatik. — Lepsins, Briefe aux Egypten, p. 261. apporté par eux, commença à l'emporter sur le souvenir des Pharaons. Le gheez eut une écriture empruntée à l'Arabie. Cependant, malgré tout, les naturels du pays donnèrent un si petitéclat à leur action, on les connaissait si mal et si peu, leur influence était si lointaine, si effecée qu'ils restèrent constamment, même pour les géographes les plus savants et les plus perspicaces, à l'état de demi-énigmes.

L'avénement du christianisme ne baussa pas le degré de leur culture. A la vérité, persistant encore quelque temps dans leurs habitudes de tout recevoir de l'Égypte, et touchés par le zèle apostolique des premiers missionnaires, ils embrassèrent assez généralement la foi. Ils avaient déjà dù au voisinage des tribus arabes avec lesquelles quelques invasions, exécutées sous l'empereur Justin (1), avaient resserré leurs liens antiques, l'adoption de certaines idées juives fort remarquées plus tard, et qui s'accordaient assez naturellement avec la portion sémitique de leur sang (2).

Le christianisme apporté par les Pères du

<sup>(2)</sup> Prichard, Naturgeschichte d. M. G., t. 1, p. 384.



<sup>(1)</sup> Ludolf, Comm. ad Hist. Athlop., p. 61. — C. T. Johannson, Historia Jemana, Bonn, 1828, p. 80 : « Ait deinde Hamsa,

a Manditis sum sereris Illium Albarithaum b. Amru prafeciese,

a Mescam et Medinam expugname, tum ad Jemanam reversum

a Judalemum cum populo suo ampierum , Judeos in Jemanam 20-

a casse, atque Jemanenses et Rebittas fordere conjunction o

désert, ces terribles anachorètes rompus aux plus rudes austérités, aux macérations les plus elimpantes, voire enclins aux mutilations les plus énergiques, était de nature à frapper les maginations de ces peuples. Ils auraient été trèsprobablement insensibles aux douces et sublimes vertus d'un saint Hilaire de Poitiers. Les pénitences d'un saint Antoine ou d'une sainte Marie Égyptienne exerçaient sur eux une autorité illimitée, et c'est ainsi que le outholicisme, si admifable dans sa diversité, si universel dans ses pouvoirs, si complet dans ses déductions, n'était pas moins armé pour ouvrie les cœurs de ces compagnons de la gazelle, de l'hippopotame et du tigre, qu'il ne le fut plus tard pour aller, avec Adam de Brême, parler raison aux Scandinaves et les convaincre. Les Abyssins, déjà plus d'à demi déserteurs de la civilisation égyptienne depnis l'affaiblissement des provinces bautes de l'ancien empire des Pharaons, et plus tournés du côté de l'Yémen, restérent pendant des siècles dans une sorte de situation intermédinire entre la barbarie complète et un état social un peu meilleur; et pour continuer la transformation dont ils étaient devenus susceptibles, il fallut un nouvel apport de sang sémitique. L'irruption qui le fournit eut lieu Goo ans près J. G. : ce fut celle des Arabes musulmans. l'imiste pen sur les quelques conquêtes opérées à différentes reprises par les Abyssins dans la péninsule arabique. Il n'y a rien d'extraordinaire à ce que, de deux populations vivant en face l'une de l'autre, la moins noble ait quelquefois des succès passagers. L'Abyssinie ne tira jamais assez d'avantages de ses victoires dans l'Yémen pour y former un établissement durable. Seulement, le supplément de sang noir qu'elle y apporta ne contribua pas peu à hâter la submersion du mérite des Himyarites (1).

Les rapports des populations arabes avec l'Éthiopie, au temps de l'islamisme, eurent un sens ethnique tout contraire. Dirigés, et en grande partie exécutés par des ismaélites, au lieu d'abhtardir l'espèce dans la Péninsule, ils la renouvelèrent chez les hommes d'Afrique. Ni la Grêce, ni Rome, malgré la gloire de leur nom et la majesté de leurs exemples, n'avaient eu le pouvoir d'entraîner les Abyssins dans le sein de leurs civilisations, Les Sémites de Mahomet opérérent cette conversion et obtinrent, non pas tant des apostacies religieuses, qui ne furent jamals très-complètes, que de nombreuses désertions de l'ancienne forme sociale. Le sang des nouveaux venus et celui des anciens habitants se méla abondamment. Sans peine, les esprits se

<sup>(1)</sup> Johnness, Mistoria Jemane, p. 89 et passim, la domination des Abyssins; dans l'Yémen fut d'une très-courte durée elle commença en 1999 de notre ere et finit en 1989, (1614., p. 100.)

reconnurent et s'entendirent, ils eurent la même logique, ils comprirent les faits de la même façon. Le sang hindou s'était assez tari pour n'avoir plus rien à prétendre dans la domination. Le costume, les mœurs, les principes de gouvernement et le goût littéraire des Arabes envahirent sur les souvenirs du passé; mais l'œuvre ne sut pas complète. La civilisation musulmane proprement dite ne pénétra jamais bien. Dans sa plus belle expression, elle avait pour raison d'être une combinaison ethnique trop dissérente de celle des populations abyssines. Ces dernières se bornèrent simplement à épeler la portion sémitique de la culture musulmane, et jusqu'à nos jours, chrétiennes ou mahométanes, elles n'ont pas eu autre chose, elles n'ont pas eu davantage et n'ont pas cessé d'être la fin, le terme extrême, l'application frontière de cette civilisation gréco-sémitique, comme dans l'antiquité la plus lointaine, où j'ai hâte de retourner, elles n'avaient été également que l'écho du perfectionnement égyptien, soutenu par un souvenir d'Assyrie transmis de main en main jusqu'à elle. Les splendeurs santastiques de la cour du Prêtre-Jean, si l'on veut qu'il ait été le grand Négu, n'ont existé que dans l'imagination des voyageurs romanesques du temps passé.

Pour la première fois, nos recherches viennent de trouver dans l'Éthiopie un de ces pays an-

nexes d'une grande civilisation étrangère, ne la possédant que d'une manière incomplète et absolument comme le disque lunaire fait pour la clarté du soleil. L'Abyssinie est à l'ancienne Égypte ce que l'empire d'Annam est à la Chine et le Thibet à la Chine et à l'Inde (1). Ces sortes de sociétés imitatrices ou mixtes offrent les points où se rattache l'esprit de système pour remonter à l'encontre de tous les faits présentés par l'histoire. C'est là qu'on aime à défigurer les vestiges à peine apparents d'une importation certaine, et à leur prêter la valeur d'inspirations primordiales. C'est là surtout qu'on a trouvé des armes pour désendre cette théorie moderne qui veut que les peuples sauvages ne soient que des peuples dégénérés, doctrine parallèle à cette autre, que tous les hommes médiocres sont de grands génies désarmés par les circonstances.

Cette opinion, partout où on l'applique, chez les indigènes des deux Amériques, chez les Polynésiens comme chez les Abyssins, est un abus de langage ou une erreur profonde. Bien loin de pouvoir attribuer à la pression des faits extérieurs l'engourdissement fatal qui a toujours pesé, avec plus ou moins de force, sur les nations

<sup>(1)</sup> Et aussi, Tombouctou au Maroc. (Voir Journal asiatique, 1er janvier 1853; Lettre à M. Defrémery, sur Ahmed Baba, le Tombouctien, par M. A. Cherbonneau.)

cultivées de l'Afrique orientale, il faut se persuader que c'est là une infirmité étroitement inhérente à leur nature; que jamais ces nations n'ont été civilisées parsaitement, intimement; que leurs éléments ethniques les plus nombreux ont toujours été radicalement inaptes à se persectionner; que les faibles essets de sertilité importés par des filons de sang meilleur étaient trop peu considérables pour pouvoir durer longtemps; que leur groupe a rempli le simple rôle d'imitateurs inintelligents et temporaires des peuples formés d'éléments plus généreux. Cependant, même dans cette nation abyssine et surtout là, puisque c'est au point extrême, l'heureuse énergie du sang des blancs réclame encore l'admiration. Certes, ce qui, après tant de siècles, en reste aujourd'hui dans les veines de ces populations est subdivisé bien à l'infini. D'ailleurs, avant de leur parvenir, combien de souillures hétérogènes ne s'y étaient pas attachées chez les Himyarites, chez les Égyptiens, chez les Arabes musulmans? Toutefois, là où le sang noir a pu contracter cette illustre alliance, il en conserve les précieux effets pendant des temps incalculables. Si l'Abyssin se classe tout au dernier degré des hommes riverains de la civilisation, il marche, en même temps, le premier des peuples noirs. Il a seconé ce que l'espèce mélanienne a de plus abaissé. Les traits de son

visage se sont anoblis, sa taille s'est développée; il échappe à cette loi des races simples de ne présenter que des déviations légères d'un type national immobile, et dans la variété des physionomies nubiennes, on retrouve même, d'une manière surprenante, les traces, honorables en ce cas, de l'origine métisse. Pour la valeur intellectuelle, bien que médiocre et désormais inféconde, elle présente du moins une réelle supériorité sur celle de plusieurs tribus de Gallas, oppresseurs du pays, plus véritables noirs et plus véritables barbares dans toute la portée de l'expression.

## CHAPITRE VI.

Les Egyptions n'est pas été conquérants ; pourques leur civilisation rests stationnaire.

Il n'y a pas à s'occuper des oasis de l'ouest, et en particulier de l'oasis d'Ammon. La culture égyptienne y régua seule, et probablement même ue lut-elle jamais possédée que par les familles sacerdotales groupées autour des sanctuaires. Le reste de la population ne pratiqua guère que l'obéissance. Ne nous occupous donc plus que de l'Égypte proprement dite, où cette question, la scule importante, reste à résoudre presqu'en entier : la grandeur de la civilisation égyptienne 3-t-elle correspondu exactement à la plus ou nous grande concentration du sang de la race blanche dans los groupes habitants du pays? In d'autres termes, cette civilisation, sortie d'une migration hindoue et modifiée par des udanges chamites et sémites, alla-t-elle toupurs en décroissant à mesure que le fond noir, custant sons les trois éléments vitaux, prit graduellement le dessus?

Avant Ménès, premier roi de la première dy-

nastie humaine, l'Égypte était déjà civilisée et possédait au moins deux villes considérables, Thèbes et This. Le nouveau monarque réunit sous sa domination plusieurs petits États jusque-là séparés. La langue avait déjà revêtu son caractère propre. Ainsi l'invasion hiudoue et son alliance avec des Chamites remontent au delà de cette très-antique période, qui en fut le couronnement. Jusque-là point d'histoire. Les souffrances, les dangers et les fatigues du premier établissement forment, comme chez les Assyriens, l'âge des dieux, l'époque héroïque.

Cette situation n'est pas particulière à l'Égypte: dans tous les États qui commencent on la retrouve.

Tant que durent les difficiles travaux de l'arrivée, tant que la colonisation demeure incertaine, que le climat n'est pas encore assaini, ni la nourriture assurée, ni l'aborigène dompté, que les vainqueurs eux-mêmes, dispersés dans les marais fangeux, sont trop absorbés par les assauts auxquels chaque individualité doit faire tête, les faits arrivent sans qu'on les recueille; on n'a d'autre souci que la préservation, si ce n'est la conquête.

Cette période a une fin. Aussitôt que le labeur porte réellement ses premiers fruits, que l'homme commence à jouir de cette sécurité relative vers laquelle le portent tous ses instincts,



et qu'un gouvernement régulier, organe du sentiment général, est cufin assis; à ce moment, l'histoire commence, et la nation se connaît veritablement elle-même. C'est ce qui s'est passé, sous nos yeux, à plusieurs reprises, dans les deux Ameriques, depuis la découverte du xv° siècle.

La conséquence de cette observation est que les temps véritablement autéhistoriques ont peu de valeur, soit parce qu'ils appartiennent aux races neivilisables, soit parce qu'ils constituent, pour les sociétés blanches, des époques de gestation où rien n'est complet ni coordonné, et ne peut confier un ensemble de faits logiques à la mémoire des siècles.

Dès les premières dynasties égyptiennes, la cuilisation marcha si rapidement, que l'écriture beroglyphique fut trouvée; elle ne fut pas per-lectionnée du même coup. Rien n'autorise à supposer que le caractère liguratif ait été immédiatement transformé, de mamère à se simplifier, et, en même temps, à s'idealiser sous une forme purement graphique (1).

La honne critique attache de nos jours, et trèssatement, une bante idée de superiorité civibateire à la possession d'un moyen de fixer la pensee, et le mérite est d'autant plus grand, que

<sup>3)</sup> Bengach, Leitzeheite e deutsch, Marsent recettisch i 111.



le moyen est moins compliqué. Rien ne dénote chez un peuple plus de profondeur de réflexion, plus de justesse de déduction, plus de puissance d'application aux nécessités de la vie, qu'un alphabet réduit à des éléments aussi simples que possible. A ce titre, les Égyptiens sont loin de pouvoir se réclamer de leur invention pour occuper une des places d'honneur. Leur découverte, toujours ténébreuse, toujours laborieuse à mettre en œuvre, les rejette sur les bas degrés de l'échelle des nations cultivées. Derrière eux, il n'est que les Péruviens nouant leurs cordelettes teintes, leurs quipos, et les Mexicains peignant leurs desseins énigmatiques. Au-dessus d'eux se placent les Chinois eux-mêmes; car. du moins, ces derniers ont franchement passé du système figuratif à une expression conventionnelle des sons, opération, sans doute, imparfaite encore, mais qui, pourtant, a permis, à ceux qui s'en sont contentés, de rallier les éléments de l'écriture sous un nombre de clefs. assez restreint. Du reste, combien cet effort, plus habile que celui des hommes de Thèbes, est-il encore inférieur aux intelligentes combinaisons des alphabets sémitiques, et même aux écritures cunéiformes, moins parfaites, sans doute, que celles-ci qui, à leur tour, doiven céder la palme à la belle réforme de l'alphabes grec, dernier terme Men en ce genre, e

que le système sanscrit, si beau cependant, n'égale pas! Et pourquoi ne l'égale-t-il pas? C'est uniquement parce que nulle race, autant que les familles occidentales, n'a été douée, tout à la fois, de cette puissance d'abstraction qui, unie au vif sentiment de l'utile, est la vraie source de l'alphabet.

Ainsi donc, tout en considérant l'écriture hiéroglyphique comme un titre solide de la nation égyptienne à prendre place parmi les peuples civilisés, on se peut méconnaître que la nature de cette conception, parvenue même à ses perfectionnements derniers, ne classe ses inventeurs au-dessous des peuples assyriens. Ce n'est pas tout : dans le fait de cette idée stérilisée, il v a encore quelque chose à remarquer. Si les peuples noirs de l'Égypte n'avaient été gouvernés, dès avant le temps de Ménès, par des inilisteurs blancs, ce premier pas de la découverte de l'écriture hiéroglyphique n'aurait certainement pas été fait. Mais, d'autre part, si l'inaptitude de l'espèce noire n'avait pas, à son tour, dominé la tendance naturelle des Arians à tout perfectionner, l'écriture hiéroglyphique et, après ele, les arts de l'Égypte n'auraient pas été frappés de cette immobilité, qui n'est pas un des caracteres les moins spéciaux de la civilisation du Nil. Tant que le pays ne fut soumis qu'à des dymattes nationales, tant qu'il fut dirigé, éclairé

une des idées nées sur son sol et issues de sa race, ses arts purent se modifier dans les parties ; ils ne changèrent jamais dans l'ensemble. Aucune innovation puissante ne les bouleverss. Plus rudes peut-être sous la 2° et la 3° dynastie, ils n'obtingent, sous les 18" et 19", que l'adoucissement de cette rudesse, et sous la 29°, qui précéda Cambyse, la décadence ne s'exprime que par la perversion des formes, et non par l'introduction de principes jusque-là inconnus. Le génie local vicillit et ne changes pas. Elevé, porté au sublime tant que l'élément blanc exerça la prépondérance, stationnaire aussi longtemps que cet élément illustre put se maintenir sur le terrain civilisateur, décroissant toutes les fois que le génie noir prit accidentellement le dessus, il ne se releva jamais. Les victoires de l'influence néfaste élajent trop constamment soutenues par le fond mélanien sur lequel reposait l'édifice (1).

On a de tous temps été frappé de cette mystérieuse somnolence. Les Grees et les Romains s'en étomèrent comme nous, et puisqu'il n'est rien qui demeure sans une explication, telle quelle, on crut bien dire en accusant les prêtres d'avoir produit le mal.

Le sacordoce égyptien fut dominateur, same nul doute, and du repor, onnemi des innova-

(1) Wilkinson, t. 1, p. #



tions comme toutes les aristocraties. Mais quoi ! les sociétés chamites, sémites, bindoues carent aussi des pontificats vigoureusement organisés et jouissant d'une vaste influence. D'où vient que, dans ces contrées, la civilisation ait remué, marché, traversé des plases multiples, que les arts aient progressé , que l'écriture ait changé de formes et soit arrivée à su perfection? C'est que, simplement, dans ces différents lieux, la paissance des pontificats, tout immense qu'elle pit être, ne fut rien devant l'action exercée par les couches successives du sang des blancs, source intariasable de vie et de puissance. Les kommes des sanctuaires, eux-mêmes, pénétrés du besoin d'expansion qui échauffait leur poitrine, s'étaiont pas les derniers à trouver et à créer. Cest rabaisser la valour et la force des éternols principes de l'existence sociale que d'y supposer des obstacles infranchissables dans le fait essenlellement mobile et transitoire des institutions.

Quand, par ces inventions de la convenance humaine, la civilisation se trouve génée dans sa marche, elle, qui les a créées uniquement pour en tirer profit, est parfaitement armée pour les débre, et l'on peut hardiment décider que, lorswith régime dure, c'est qu'il convient à ceux utte copportent et nø is changent pas. La so-Mekgyptienne, n'aga ou dans son sein que the per do nouveru

Mice, n'eut pas

lieu de renoncer à ce que, primitivement, elle avait trouvé bon et complet, et qui continua à lui parattre tel. Les Éthiopiens, les nègres, auteurs des plus anciennes et plus nombreuses invasions, n'étaient pas gens à transformer l'ordre de l'empire. Après l'avoir pillé, ils n'avaient que deux alternatives : ou se retirer, ou obéir aux règles établies avant leur venue. Les rapports mutuels des éléments ethniques de l'Égypte n'ayant été modifiés, jusqu'à la conquête de Cambyse, que par l'inondation croissante de la race noire, il n'y a rien d'étonnant à ce que tout mouvement ait commencé par se ralentir, puis se soit arrêté, et que les arts, l'écriture, l'ensemble entier de la civilisation, se soient, jusqu'au septième siècle avant J. C., développés dans un sens unique, sans abandonner aucune des conventions qui avaient d'abord servi d'étais, et qui finirent, suivant la règle, par constituer la partie la plus saillante de l'originalité nationale.

On a la preuve que, dès la seconde dynastie, l'influence des vaincus de race noire se faisait déjà sentir dans les institutions, et, si l'on se représente l'oppression résolue des maîtres et leur mépris systématique des populations, on ne doutera pas que, pour obtenir ainsi créance, il fallait que les idées des sujets s'exprimassent par la bouche de puissants intéressés, d'hommet placés de manière à exercer les prérogatives do-

minatrices de la race blanche, tout en partageant jusqu'à un certain point les sentiments de
la noire. Ces hommes ne pouvaient être autres
que des mulâtres. Le fait dont il s'agit ici est
celui que Jules Africain rapporte dans les termes
qui suivent, au règne de Kaïechos, second roi
de la dynastie thinite: « Depuis ce monarque,
« dit l'Abréviateur, on établit en loi que les
« bœufs Apis à Memphis, et Muévis à Héliopolis
» et le bouc Mendésien étaient des dieux. »

Mente de M. le chevalier Bunsen, la traduction suffisamment exacte de cette phrase plus pleine de sens qu'il ne lui en attribue (1). Jules Africain ne dit pas, ainsi qu'on pourrait l'induire des expressions dont se sert le savant diplomate prussien, que le culte des animaux sacrés fut, paur la première fois, introduit, mais bien qu'il fut officiellement reconnu, étant déjà ancien. Quant à ce dernier point, je m'en rapporte aux nègres pour n'avoir pas manqué, dès l'origine de leur espèce, de calculer la religion sur le pied de l'animalité. Si donc cette adoration de tous les temps avait besoin d'être consacrée par un

Ko' od al flace 'Artic de Mélago uni Mesuic de 'Haioundae uni à Mes-

Kateches. Unter thin words die gestätele Verehrung der Stiere, des Apis in Memphis und des Muswis in Heliopolis, so wie des menseushan Bocken eingeführt. (Bunsen, t. 11, p. 105.)

<sup>(1)</sup> Voiel le texte et la traduction de M. de Buncen :

décret pour devenir légale, c'est que, jusque-là, elle n'avait pu rallier les sympathies de la partie dominante de la société, et comme cette partie dominante était d'origine blanche, il fallut, pour que se fit une révolution aussi grave contre toutes les notions arianes du vrai, du sage et du beau, que le sens moral et intellectuel de la nation eût déjà subi une dégradation fâcheuse. C'était la conséquence des innovations survenues dans la nature du sang. De blanche, la société active était devenue métisse et, s'abaissant de plus en plus dans le noir, s'était, chemin faisant, associée à l'idée qu'un bœuf et un bouc méritaient des autels.

On peut être tenté de reprocher à ceci une sorte de contradiction. Je semble donner toutes les raisons et rassembler toutes les causes d'une décadence sans miséricorde dans les mains même du premier roi Ménès, et, pourtant, l'Égypte n'a fait que commencer sous lui de longs siècles d'illustration (1). En y regardant

<sup>(1)</sup> Il ne saurait être inutile de rappeler ici quelle fut la prospérité à laquelle parvinrent les États de la vallée du Nil. On sait que, dans sa plus grande étendue, cette contrée n'a pas 50 milles allemands de largeur, et qu'en longueur, depuis la mer Méditerranée jusqu'à Syène, elle en comporte environ 120. Dans cet espace étroit, Hérodote place 20,000 villes et villages, à l'époque d'Amasis. Diodore en compte 18,000. La France actuelle, douze fois plus grande, n'en a que 39,000. La population de Thèbes, au temps d'Homère, peut se calculer à 2,800,000 habitants, et quand je songe

de près, la difficulté apparente s'évanouit. On a vu déjà, dans les États assyriens, avec quelle lenteur s'opère la susion ethnique étendue sur un grand ensemble. C'est un véritable combat entre ses éléments et, outre cette lutte générale dont l'issue est très-facile à préciser, il y a sur mille points particuliers des luttes partielles où l'influence à laquelle est assurée, par la raison de quantité, la victoire définitive, n'en subit pas moins des défaites momentanées, d'autant plus multipliées que cette influence se trouve aux prises avec un compétiteur, en lui-même, bien autrement doné et puissant. De même que sa victoire sera la fin de tout, de même aussi, tant que la vie, importée par le principe étranger, se manifeste, la puissance dont l'inertie est le caractère, reçoit échecs sur échecs. Tout ce qu'elle peut, c'est de tracer le cercle d'où son adversaire finit par ne pouvoir sortir, et qui, se rétrécissant de plus en plus, l'étouffera un jour. Ainsi en advint-il de l'élément blanc qui dirigeait les destinées de la nation égyptienne, au milieu et contrairement aux tendances d'une masse trop considérable de principes mélaniens. Aussitôt que ces principes commencèrent assez no-

coup moins riche et moins puissante, je ne partage nullement la surprise et l'incrédulite de M. de Bohlen. (Dan alte Indien, t. 1, p. 52 et passim.)

décret pour devenir légale, c'est que, jusque-là, elle n'avait pu rallier les sympathies de la partie dominante de la société, et comme cette partie dominante était d'origine blanche, il fallut, pour que se fit une révolution aussi grave contre toutes les notions arianes du vrai, du sage et du beau, que le sens moral et intellectuel de la nation eût déjà subi une dégradation fâcheuse. C'était la conséquence des innovations survenues dans la nature du sang. De blanche, la société active était devenue métisse et, s'abaissant de plus en plus dans le noir, s'était, chemin faisant, associée à l'idée qu'un bœuf et un bouc méritaient des autels.

On peut être tenté de reprocher à ceci une sorte de contradiction. Je semble donner toutes les raisons et rassembler toutes les causes d'une décadence sans miséricorde dans les mains même du premier roi Ménès, et, pourtant, l'Égypte n'a fait que commencer sous lui de longs siècles d'illustration (1). En y regardant

<sup>(1)</sup> Il ne saurait être inutile de rappeler ici quelle sut la prospérité à laquelle pervinrent les États de la vallée du Nil. On sait que, dans sa plus grande étendue, cette contrée n'a pas 50 milles allemands de largeur, et qu'en longueur, depuis la mer Méditerranée jusqu'à Syène, elle en comporte environ 120. Dans cet espace étroit, llérodote place 20,000 villes et villages, a l'époque d'Amasis. Diodore en compte 18,000. La France actuelle, douze sois plus grande, n'en a que 39,000. La population de Thébes, au temps d'Homere, peut se calculer à 2,800,000 habitants, et quand je songe

de pres, la difficulté apparente s'évanouit. On a vu déjà, dans les États assyriens, avec quelle lenteur s'opère la fusion ethnique étendue sur un grand ensemble. C'est un véritable combat entre ses éléments et, outre cette lutte générale dont l'issue est très-facile à préciser, il y a sur mille points particuliers des luttes partielles où l'influence à laquelle est assurée, par la raison de quantité, la victoire définitive, n'en subit pas moins des défaites momentanées, d'autant plus multipliées que cette influence se trouve aux prises avec un compétiteur, en lui-même, bien autrement doué et puissant. De même que sa victoire sera la fin de tout, de même aussi, tant que la vie, importée par le principe étranger, se manifeste, la puissance dont l'inertie est le caractère, reçoit échecs sur échecs. Tout ce qu'elle peut, c'est de tracer le cercle d'où son adversaire finit par ne pouvoir sortir, et qui, se rétrécissant de plus en plus, l'étouffera un jour. Ainsi en advint-il de l'élément blanc qui dirigeait les destinées de la nation égyptienne, au milieu el contrairement aux tendances d'une masse trop considérable de principes mélaniens. Ausstôt que ces principes commencèrent assez no-

colle que, dans les epoques postérioures, atteignit Syracuse, beaucoup moins riche et moins puissante, je ne pariage nullement la surprise et l'incredulité de M. de Bolden. (Das alte Indies, t. 1, p 32 et passin )

tablement à se trouver mélés à lui, ils imposèrent à ses découvertes, à ses inventions, une limite qu'il ne put jamais leur faire franchir. Ils bridaient son génie et ne lui permirent que les œuvres de patience et d'application. Ils voulurent bien le laisser toujours édifier ces prodigieuses pyramides dont il avait apporté, du voisinage des monts Oural et Altaï, l'inspiration et le modèle. Ils voulurent bien encore que les principaux perfectionnements trouvés aux premiers temps de l'établissement (car, là, tout ce qui était vraiment de génie datait de la plus haute antiquité) continuassent à être appliqués; mais, graduellement, le mérite de l'exécution grandissait aux dépens de la conception et, au bout d'une période qu'en l'étendant autant que possible, on ne peut guère agrandir au delà de sept à huit siècles la décadence commença. Après Rhamsès III, vers le milieu du treizième siècle avant J. C. (1), ce sut sini de toute la grandeur égyptienne. On ne vécut plus que sur les indications, chaque jour s'essagant, des errements anciens (2).

<sup>(1)</sup> D'après la chronologie de Wilkinson, qui reconnaît ce prince dans le Rhamsès Amoun-Maï des monuments, roi diospolite de la 19<sup>a</sup> dynastie, et qui le fait régner 1235 avant J. C. (Wilkinson, t. I, p. 85.) — M. Lepsius reporte ce Rhamsès beaucoup plus haut et le place dans la 20<sup>a</sup> dynastie, au 15<sup>a</sup> siècle avant notre ère. (Briefe aus Rgypten, p. 274.)

<sup>(2)</sup> Sous Osirtasen 14 (1740) av. J. C., suivant le calcul de Wil-

Il est impossible que les plus fervents admirateurs de l'ancienne Égypte n'aient pas été frappés d'une remarque qui forme un singulier contraste avec l'auréole dont l'imagination entoure ce pays. Cette remarque ne laisse pas que de jeter une ombre fàcheuse sur la place qu'il occupe parmi les splendeurs du monde : c'est l'isolement à peu près entier dans lequel il a vécu vis-à-vis des États civilisés de son temps. Je parle, bien entendu, de l'Ancien Empire, et surtout, comme pour les Assyriens, je ne fais pas descendre audessous du septième siècle avant J. C., le texte de mes considérations actuelles (1).

A la vérité, le grand nom de Sésostris plane sur toute l'histoire de l'Égypte primitive, et notre esprit s'étant accoutumé à enchaîner derrière

lesson), les monuments sont magnifiques. Les sculptures de Beniflesson appartiennent à cette époque, la plus brillante pour les sets. (Wilkinson, t. I, p. 22.) C'est le commencement du Nouvel Empire. Il ne s'agit déjà plus des constructions les plus colossales; uni, bien que l'art soit dans tout son beau, il a déjà dépassé sa période de croissance. L'Osirtasen 1er de Wilkinson est le même que le Sesortesen de M. le chavalier Bunsen, t. 11, p. 506.

(1) M. Lepsius remarque que, pendant toute la durée de l'Ancien Empire, la civilisation sut essentiellement pacissque; il ajoute que la Grece ne soupçonnèrent même jamais l'existence de cette pénde de gloire et de puissance antérieure à la domination des liptses. (Lepsius, Briese aux Aigupton, etc.) Le Nouvel Empire, det l'établissement sut déterminé par l'expulsion des Hykses, remmença 1700 ans avant notre ère, et Amosis en sut le premier m (Lepsius, p. 272.)

sur des allégations trop vagues; elles font courir trop loin les vainqueurs et leur livrent trop de terres pour ne pas éveiller la méfiance (1).

- « l'Afrique? Bet-ce même un pays de nègres (nahao)? Ou bien les « Égyptions n'avaient-ils à penser qu'aux pays septentrionaux de « l'Asis, à la Palestine, à la Syrie, où ils ne pouvaient exécuter que « des courses? En revanche, ils se seraient tenus isolés de tout « contact avec les pays du nord de l'Afrique ! » (Ægypten's Stelle ten der Welt-Geschichte, t. II, p. 311).
- (1) Deux causes me paraissent surtout induire les égyptologues à céder à leur enthousiaste admiration pour le peuple illustre dont ils étudient l'histoire et dont un penchant bien naturel les porte à exagérer les mérites. L'une, c'est l'expression peuples septentrionaux, inscrite dans les hiéroglyphes commémoratifs des expéditions guerrières et qui reporte aisément la pensée vers le nord-est; l'autre, c'est la rencontre de certaines appellations ethniques ou géographiques que l'on trouve moyen de rapprocher des noms de plusieurs peuples asiatiques connus. Il est tout simple, sans doute, que lorsque les monuments parlent du Kanana, du Lemanon et d'Ascalon. on reconnaisse des contrées du littoral de Syrie. (Wilkinson, t. I. p. 386.) Mais lorsque, dans les Khets, en veut reconnaître les Gètes, c'est absolument comme si dans les Gallas d'Abyssinie en prétendait retrouver des Gallas celtiques, et d'autant plus que les Gètes ou Exédus des Grecs étaient des peuples barbares, tandis que les Kheta sont représentés, sur les monuments égyptiens, comme une nation très-civilisée. Les peintures de Médinet-Abou nous les montrent vêtus de longues robes de couleurs brillantes tombant jusqu'à la cheville, avec la barbe épaisse et les yeux droits. Ce ne sont donc pas, dans tous les cas, des hommes de race jaune. Ils combattent en fort belle ordonnance, les soldats armés d'épées au premier rang, les pimantium de Thèbes représents aussi leurs for-Quiers au second

taresses ente bien que avec cels tification (Wilkinson, t. I., p. 384.) Aussi, it un certain rapport de son de quai justifier une identicient fort dissemblables.

victorieuses dressées par lui sur plusieurs points de ses marches. On en a, eu esset, trouvé, qui doivent être attribuées à des souverains du Nil, et dans la Nubie près de Wadi Halfah, et dans la presqu'tle du Sinaï (1). Mais un autre monument, d'autant plus célèbre qu'Hérodote le mentionne, monument existant encore près de Beyrouth, a été positivement reconnu, de nos jours, pour le gage de victoire d'un triomphateur assyrien (2). D'ailleurs, rien d'égyptien ne s'est jamais rencontré au-dessus de la Palestine.

Avec toute la réserve que je dois apporter à me présenter dans ce débat, j'avoue que des différentes façons dont on a voulu prouver les conquêtes des l'haraons en Asie, aucune ne m'a jamais semblé satisfaisante (3). Elles reposent

٦,

\*

<sup>(1)</sup> Bunson, t. II, p. 507; Lopsius, p. 336 et passim; Movers, de Phanis. Allerth., t. II, 4re partie, p. 501.

<sup>(2)</sup> Movers, t. II, 1<sup>re</sup> partie, p. 281. Cut historien attribue la stèle en question à Memnon, et la fait contemporaine de la guerre de Trois.

<sup>(3)</sup> M. do Bunson porto un jugoment bien vrai et bien concluant sur les prétendues expansions de la puissance égyptienne du côté de l'Asie. Voici en quels termes il s'exprime : « Il nous paratt ha« sardé de déclarer asiatiques les noms des peuples indiqués sur « ces monuments (le tembeau de Neretp à Beni-Hassan) comme « septentrienaux, toutes les feis que des contrées connues, telles « que le Chanana et le Naharahn (Chanana et la Mésopotamie) ne « sont pas indiquées), et de prétendre chercher parmi ces noms « de nouvelles listes de nations, dans l'Iran et le Touran. Est-ce « donc le sud que la Libye septentrienale, la Cyrénaïque, la Syr« tique, la Numidie, la Ciétulie, en un mot, toute la côte nord de

sur des allégations trop vagues; elles font courir trop loin les vainqueurs et leur livrent trop de terres pour ne pas éveiller la mésiance (1).

- « l'Afrique? Est-ce même un pays de nègres (nahao)? Ou bien les « Égyptiens n'avaient-ils à penser qu'aux pays septentrionaux de « l'Asie, à la Palestine, à la Syrie, où ils ne pouvaient exécuter que « des courses? En revanche, ils se seraient tenns isolés de tout « contact avec les pays du nord de l'Afrique! » (Ægypten's Stelle én der Welt-Geschichte, t. II, p. 311).
- (1) Deux causes me paraissent surtout induire les égyptologues à céder à leur enthousiaste admiration pour le peuple illustre dont ils étudient l'histoire et dont un penchant bien naturel les ports l exagérer les mérites. L'une, c'est l'expression peuples septentrionaux, inscrite dans les hiéroglyphes commémoratifs des expéditions guerrières et qui reporte aisément la pensée vers le nord-est; l'autre, c'est la rencontre de certaines appellations ethniques ou géographique que l'on trouve moyen de rapprocher des noms de plusieurs perples asiatiques connus. Il est tout simple, sans doute, que lorsque les monuments parlent du Kanana, du Lemanon et d'Ascalos, on reconnaisse des contréce du littoral de Syrie. (Wilkinson, t. l, p. 586.) Mais loreque, dans les Kheta, on veut reconnaître les (lètes, c'est absolument comme si dans les Gallas d'Abyssinie & prétendait retrouver des Gallas celtiques, et d'autant plus que le (lètes ou Exugai des Grece étaient des peuples barbares, tandis que les Kheta sont représentés, sur les monuments égyptiens, comme use nation très-civilisée. Les peintures de Médinet-Abon nons les mostrent vêtus de longues robes de couleurs brillantes tombant jusqu'à la cheville, avec la barbe épaisse et les yeux droits. Ce ne sont dosc pas, dans tous les cas, des hommes de race jaune. Ils combattent enfort belle ordonnance, les soldats armés d'épées au premier rang, les piquiere au second Le Memnonium de Thèbes représente aussi leurs forterenes entourées d'un double fonce. (Wilkinson, t. I, p. 384.) Aussi, hien que le nom de Khela on Shela ait un certain rapport de son avec celus de cieles, il n'y a pas là de quoi justifier une idea tiliention de nations qui certainement étaient fort dissemblables

Puis elles se heurtent contre une très-grave dissoulté: l'ighorance complète où l'on trouve les prétendus vainous de leur malheur. Je ne vois, à l'exception de quelques petits États de Syrie, pas un moment dans l'histoire unie, suivie, compacte des nations assyriennes jusqu'au vu' siècle, où l'on puisse introduire d'autres conquérants que les différentes couches de Sémites et quelques Arians, et quant à reporter bien haut la douteuse omnipotence d'un nébuleux Sésostris, la tâche n'en devient que plus scabreuse. A ces époques indéterminées, témoins, il est vrai, de la plus belle efflorescence de Thèbes et de Memphis, les principaux efforts du

Mime chose des Tokhari. Les paintures égyptionnes leur attribuent un profil régulier, un nes légèrement aquilin, une coiffure un peu semblable à la mitre persane. On les voit cheminer dans des espices de charrettes avec leurs femmes et leurs enfants, C'en est wes pour que M. Wilkinson les confonde avec les Tokhari connus des Grecs, les Tokkhara, du Mahabharata, habitants de la Hogdiane et de la Bactriano, sur le lazarto supériour et le Zariaspe. M. Lassen partage cette opinion. (Indiache Alterth., t. I, p. 852.) M. le Seutenant-colonel Rawlinson me paratt mieux inspiré lorsque, touvant sur un cylindre assyrien la mention d'une expédition de Sennachérib contre les Tokhari qui habitent la vallée de Balbura, il se refuse A conduire les troupes de son héres chaldéen jusque vers l'Oxus, et se borne A chercher ces fameux Tokhari dans le sud de l'Asia Minaura. (Report of the R. A. S., p. xxxviii.) Ja crois qua le véritable histoire ne saurnit que gagner à se tenir fort en garde contre des extensions indéfinies de prétandues conquêtes qui ne se justifient que d'après des preuves aussi fragiles que des resseus. blances de noms et quelques vapues ressemblances physiologiques

ceux que les rois avaient fait construire sur les frontières orientales pour sermer le passage aux sables et surtout aux étrangers (1), sont toujours l'œuvre d'un peuple qui, en se garantissant des invasions, limite lui-même son terrain. Les Égyptiens étaient donc volontairement séparés des nations orientales. Sans que tous rapports guerriers ou pacifiques sussent détruits, il n'en résultait pas un échange durable des idées, et par conséquent la civilisation resta consinée au sol qui l'avait vue naître, et ne porta point ses merveilles à l'est ni au nord, ni même dans l'ouest asricain (2).

l'Egypte, il se trouve quelques traces de l'influence de ce pays. En tous eas, on aurait tort de trop facilement en accepter l'idée. Plus d'une coutume supposée égyptienne est tont ansai facile à revendiquer pour d'autres origines. La forme des chars est identique à Memphis et à Khorsahad (Wilkinson, t. I, p. 346; Botta, Monuments de Nintos); la construction des places de guerre se ressemblait extrêmement (loc. cit.), etc., etc.

- (1) Bunsen, t. 11, p. 320.
- (2) Au viii siècle avant J. C., les Egyptiens n'avaient pas même de marine, bien qu'à cette époque ils sussent englobé le Delta dans lour empire. Les peuples chananéens, sémites ou grees étaient les souls navigateurs qui auraient pu animer le commerce de leur pays; ils attachaient une importance si secondaire à cet avantage, que, pour se défendre des insultes des pirates, ils n'avaient pas hésité à fermer l'entrée du Nil par des harrages qui la rendaient impraticable à tous les navires. (Movers, das Phontztsch. Attenth., t. II, 1<sup>re</sup> partie, p. 370.) En somme, les guarres des Égyptiens du côté de l'Asie ont toujours au un caractère plutôt défensif qu'agrassif, et l'influence même que les Pharsons s'efforçaient de

Quelle différence avec la culture assyrienne! Celle-ci embrassa dans son vol immense un si vaste tour de pays, qu'il dépasse l'essor où purent s'emporter, dans des temps postérieurs, la Grèce d'abord, Rome ensuite. Elle domina l'Asie moyenne, découvrit l'Afrique, découvrit l'Europe, sema profondément dans tous ces lieux ses mérites et ses vices, s'implanta partout, de la manière la plus durable, et vis-à-vis d'elle, le perfectionnement égyptien, demeuré à peu près local, se trouva dans une situation semblable à ce que la Chine a été depuis pour le reste du monde.

Bien simple est la raison de ce phénomène, si on veut la chercher dans les causes ethniques. De la civilisation assyrienne, produit des Chamites blancs mélés aux peuples noirs, puis de différentes branches des Sémites ajoutées au tout, il résulta la naissance de masses épaisses qui, se poussant et se pénétrant de mille manières, allèrent porter en cent endroits divers, entre le golfe Persique et le détroit de Gibraltar, les nations composites nées de leur fécondation incessante. Au contraire, la civilisation égyptienne ne put jamais se rajeunir dans son élément créateur qui fut toujours sur la défensive et tou-

gagner dans les cités phéniciennes avait plutôt pour but de noutralier l'action des gouvernements assyriens que de poursuivre des résultats positifs. (Movers, ébéd., p. 208, 200, 418 et passim.)

jours perdit du terrain. Issue d'un rameau d'Arians-Hindous mêlé à des races noires et à quelque peu de Chamites et de Sémites, elle revêtit un caractère particulier qui, dès ses premiers temps, était parfaitement fixé et se développa longtemps dans un sens propre avant d'être attaqué par des éléments étrangers. Elle était mûre déjà lorsque des invasions ou introductions de Sémites vinrent se superposer à elle (1). Ces courants auraient pu la transformer s'ils avaient été considérables. Ils restèrent faibles, et l'organisation des castes, tout imparfaite qu'elle était, suffit longtemps à les neutraliser.

Tandis qu'en Assyrie les émigrants du Nord pénétraient et se montraient rois, prêtres, nobles, tout, ils rencontraient sur le sol de l'Égypte une législation jalouse qui commençait par leur fermer l'entrée du territoire à titre d'êtres impurs, et lorsque, malgré cette défense, maintenue jusqu'au temps de Psammatik (664 av. J. C.), les intrus parvenaient à se glisser à côté des maîtres du pays, décastés et haïs, ce n'était que lentement qu'ils se fondaient dans cette société rébarbative. Ils y réussissaient cependant, je le crois; mais pour quel résultat? Pour imiter l'œuvre du sang hellénique en Phénicie. Comme lui, ils contribuaient, unis à l'ac-



<sup>(1)</sup> J'entends parler ici des Hyksos qui renversèrent l'Ancien Empire.

tion noire, à hâter la dissolution d'une race que, plus nombreux et arrivés plus tôt, ils auraient sait vivre èt se régénérer. Si, dès les premières années où régna Ménès, au mélange arian, chamite et noir, une forte dose de sang sémitique avait pu s'ajouter, l'Égypte aurait été profondément révolutionnée et agitée. Elle ne serait pus restée isolée dans le monde, et elle se serait trouvée en communication directe et intime avec les États assyriens.

Pour en faire juger, il suffit de décomposer les deux groupes de nations :

### ASSYBIENS.

### SLEMENT NOIR FONDAMENTAL.

Chamites en quantité suffisamment grande pour être fécondante.

Mmites de plusieurs couches, singulièrement fécondants. Notre, toujours dissolvants. Green en quantité dissolvants.

## KAYPTIENH.

ALEMENT NOIR FORDAMENTAL.

Artans, dominants sur l'élément chamite.

Chamites, en quantité fécondante.

Noira, nombreux et dissolvants.
Nonites, en quantité dissolvants.

On peut tirer encore une autre vérité de ce tableau : c'est que, le sang chamite tendant à vépuiser chez les deux peuples, les ressemblances également tendaient à disparaître avec cet élément qui, seul, les avait fondées et aurait été en état de les maintenir, puisque l'action sémitique s'exerçait dans les deux sociétés en sens

inverse. En Égypte, elle ne pénétrait qu'en quantité dissolvante; en Assyrie, elle se répandait avec profusion, débordait de là sur l'Afrique, l'Europe, et devenait, entre mille nations, le lien d'une alliance dont la terre des Pharaons allait être exclue, réduite qu'elle se voyait à sa fusion noire et ariane; les vertus s'en épuisaient chaque jour, sans que rien vint les relever. L'Égypte ne fut admirable que dans la plus haute antiquité. Alors, c'est vraiment le sol des miracles. Mais quoi l ses qualités et ses forces sont concentrées sur un point trop étroit. Les rangs de sa population initiatrice ne peuvent se recruter nulle part. La décadence commence de bonne heure, et rien ne l'arrête plus, tandis que la civilisation assyrienne vivra bien longtemps, subira bien des transformations, et, plus immorale, plus tourmentée que sa contemporaine, aura joué un bien plus important personnage.

cendants de la race antique qu'un fils des nouvenux habitants sémites, grees ou romains. Cette nouveauté le cédera encore en singularité à celle-ci : l'Égyéte, ce ne sera plus, comme autrefois, la haute partie du pays, le voisinage des Pyramides, la terre classique, Memphis, Thèbes : ce sera plutôt Alexandrie, ce rivage abandonné, dans l'époque de gloire, au trajet des invasions rémitiques. Ainsi, Ninive, victorieuse de m rivale, auce à la fois dépouillé du nom national et les bommes et le sol. Malgré le mur d'Héliopolis, la terre de Misc sera devenue la proje inerte des ables et des Sémites, parce qu'aucun élément arian nouveau n'aura sauvé sa population du malheur de s'engloutir dans la prépondérance cafin décidée de ses principes mélanieus.



# CHAPITRE VA

Rapport athnique entre les nations assyriennes et l'Égypte. Les arts et la poésie lyrique sont produits par le mélange dus blancs evec les peuples noirs,

Toute la civilisation primordiale du monde se résume, pour les Occidentaux, dans ces deux noms illustres, Ninive et Memphis. Tyr et Carthage, Axoum et les cités des Himyarites ne sont que des colonies intellectuelles de ces deux points royaux. En essayant de caractériser les civilisations qu'ils représentent, j'ai touché quelques-une de leurs points de contact. Mais j'ai réservé jusqu'ici l'étude des principaux rapports communs, et au moment où leur déclin va commencer, avec des fortunes diverses, où le rôle de l'un va cesser, le rôle de l'autre s'agrandir encore dans des mains étrangères, en changeant de nom, de sorme et de portée; en ce moment, où je vais me voir forcé, dans un sujet trèsgrave, d'imiter la méthode des poetes chevaleresques, de passer des bords de l'Euphrate et du Nil aux montagnes de la Médie et de la Perse,

et de m'enfoncer dans les steppes de la llaute Asie, pour y querir les nouveaux peuples qui vont transfigurer le monde politique et les civilisations, je ne puis tarder davantage à préciser et à définir les causes de la ressemblance générale de l'Égypte et de l'Assyrie.

Les groupes blancs qui avaient créé la civilisation dans l'une et dans l'autre n'appartenaient pas à une même variété de l'espèce; sans quoi il serait impossible d'expliquer leurs différences profondes. En dehors de l'esprit civilisateur qu'ils possédaient également, des traits particuliers les marquaient, et imprimèrent comme un cachet de propriété sur leurs créations respectives. Les fonds, étant également noirs, ne pouvaiont amener de dissemblances; et quand bien même on voudrait trouver des diversités entre leurs populations mélaniennes, en ne découvrant que des noirs à cheveux plats dans les paya assyriena, des nègres à chevelure crépue en Egypte, outre que rien n'autorise cette supposition, rien n'a jamais indiqué non plus qu'entre les rameaux de la race noire, les différences ethniques impliquent une plus ou moins grande dose d'aptitude civilisatrice. Loin de là, partout où l'on étudie les effets des mélanges, on s'aperçoit qu'un sond noir, malgré les variétés qu'il pout présenter, crée les similitudes entre les sociétés en ne leur fournissant

que ces aptitudes négatives bien évidemment étrangères aux facultés de l'espèce blanche. Force est donc d'admettre, devant la nullité civilisatrice des noirs, que la source des dissérences réside dans la race blanche; que, par conséquent, il y a entre les blancs des variétés; et si nous en envisageons maintenant le premier exemple dans l'Assyrie et en Égypte, à voir l'esprit plus régularisateur, plus doux, plus pacifique, plus positif surtout du faible rameau arian établi dans la vallée du Nil, nous sommes enclins à donner à l'ensemble de la samille une véritable supériorité sur les branches de Cham et de Sem. Plus l'histoire déroulera ses pages, plus nous serons confirmés dans cette première impression.

Revenant aux peuples noirs, je me demande quelles sont les marques de leur nature, les marques semblables qu'ils ont portées dans les deux civilisations d'Assyrie et d'Égypte. La réponse est évidente. Elle ressort de faits qui prennent la conviction par les yeux.

Nul doute que ce ne soit ce goût frappant des choses de l'imagination, cette passion véhémente de tout ce qui pouvait mettre en jeu les parties de l'intelligence les plus faciles à enflammer, cette dévotion à tout ce qui tombe sous les sens, et, finalement, ce dévouement à un matérialisme qui, pour être orné, paré, ennobli,



n'en était que plus entier. Voilà ce qui unit les deux civilisations primordiales de l'Occident. L'on rencontre, dans l'une comme dans l'autre, les conséquences d'une pareille entente. Chez toutes deux, les grands monuments, chez toutes deux, les arts de la représentation de l'homme et des animaux, la peinture, la sculpture prodiguées dans les temples et les palais, et évidemment chéries par les populations. On y remarque encore l'amour égal des ajustements magnifiques, des harems somptueux, les femmes confiées aux cunuques, la passion du repos, le croissant dégoût de la guerre et de ses travaux, et enfin les mêmes doctrines de gouvernement : un despotisme tantôt hiératique, tantôt royal, tantôt nobiliaire, toujours sans limites, l'orgueil délirant dans les hautes classes, l'abjection effrénée dans les basses. Les arts et la poésie devaient Are et furent, en effet, l'expression la plus apparente, la plus réelle, la plus constante de cos époques et de ces lieux.

Dans la poésie règne l'abandon complet de l'ame aux influences extérieures. J'en veux, pour preuve, ramassée au hasard, cette espèce de lamentation phénicienne à la mémoire de Southoul, fille de Kabirchis, gravée à Éryx sur son tombeau:

Les montagnes d'Éryx gémissent. C'est par tout le son des cithares et les chants et la li.

- « plainte des harpes dans l'assemblée de la mai-« son de Mécamosch.
- « Son peuple a-t-il encore sa pareille? Sa ma-« gnificence était comme un torrent de seu.
- « Plus que la neige brillait l'éclat de son re-« gard... Ta poitrine voilée était comme le cœur « de la neige.
- « Telle qu'une fleur fanée, notre âme est flé-« trie par ta perte; elle est brisée par le gémis-« sement des chants funéraires.
  - « Sur notre poitrine coulent nos larmes (1). » Voilà le style lapidaire des Sémites.

Tout dans cette poésie est brûlant, tout vise à emporter les sens, tout est extérieur. De telles strophes n'ont pas pour but d'éveiller l'esprit et de le transporter dans un monde idéal. Si, en les écoutant, on ne pleure, si l'on ne crie, si l'on ne déchire ses habits, si l'on ne couvre son visage de cendres, elles ont manqué leur but. C'est là le souffle qui a passé depuis dans la poésie arabe, lyrisme sans bornes, espèce d'intoxication qui touche à la folie et nage quelque-fois dans le sublime.

Lorsqu'il s'agit de peindre dans un style de feu, avec des expressions d'une énergie furieuse et vagabonde, des sensations effrénées, les fils de Cham et ceux de Sem ont su trouver des

<sup>(1)</sup> Blan, Zeitschrift für deutsch. morgent. Gesellsch., t. III, p. 448.

rapprochements d'imagen, des violences d'expression qui, dans leurs incohérences, en quelque sorte volcaniques, laissent de bien loin derrière elles tout ce qu'a pu suggérer aux chanteurs des autres nations l'enthousiasme ou le désespoir.

La poésie des Pharaons a laissé moins de traces que celle des Assyriens, dont tous les éléments nécessaires se retrouvent, soit dans la Bible, soit dans les compilations arabes du Kitah-Alaghani, du Hamasa et des Moullakats. Mais Plutarque nous parle des chansons des Egyptiens, et il semblerait que le naturel assez régulier de la nation ait inspiré à ses poctes des accents, sinon plus raisonnables, du moins un peu plus tièdes. Au reste, pour l'Égypte comme pour l'Assyrie, la poésie n'avait que deux formes, ou lyrique, ou didactique, froidement et faiblement historique, et, dans ce dernier cas, ne poursuivant d'autre but que d'enfermer des faits dans une forme cadencée et commade pour la mémoire. Ni en Égypte, ni en Assyrie, on ne trouve ces beaux et grands poêmes qui ont besoin pour se produire de facultés bien supérieures à celles d'où peut jaillir l'effusion lyrique. Nous verrons que la poésie epique est le privilége de la famille ariane; encore n'a-t-elle tout son feu, tout son éclat, que chez les nations de cette branche qui ont été attointes par le mélange mélanien

A côté de cette littérature si libérale pour la

sensation, et si stérile pour la réflexion, se placent la peinture et la sculpture. Ce serait une faute que d'en parler en les séparant; car si la sculpture était assez perfectionnée pour qu'on pût l'étudier et l'admirer à part, il n'en était pas de même de sa sœur, simple annexe de la figuration en relief, et qui, dénuée du clair-obscur comme de la perspective, et ne procédant que par teintes plates, se rencontre quelquefois isolée dans les hypogées, mais ne sert alors qu'à l'ornementation, ou bien laisse regretter l'absence de la sculpture qu'elle devrait recouvrir. Une peinture plate ne peut valoir que par une abréviation.

D'ailleurs, comme il est fort douteux que la sculpture se soit jamais passée du complément des couleurs, et que les artistes assyriens ou égyptiens aient consenti à présenter aux regards exigeants de leurs spectateurs matérialistes des œuvres habillées uniquement des teintes de la pierre, du marbre, du porphyre ou du basalte; séparer les deux arts ou élever la peinture à un rang d'égalité avec la sculpture, c'est se méprendre sur l'esprit de ces antiquités. Il faut, à Ninive et à Thèbes, ne se figurer les statues, les hauts, les bas et les demi-reliefs, que dorés et peints des plus riches couleurs.

Avec quelle exubérance la sensualité assyrienne et égyptienne s'empressait de se ruer vers toutes



les manifestations séduisantes de la matière! A ces imaginations surexcitées et voulant toujours l'être davantage, l'art devait arriver, non par la réflexion, mais par les yeux, et lorsqu'il avait touché juste, il en était récompensé par de prodigioux onthousiasmes et une domination presque incroyable. Les voyageurs qui parcourent aujourd'hui l'Orient remarquent, avec aurprine, l'impression profonde, et quelque peu folle, produite sur les populations par les représentations figurées, et il n'est pas un penseur qui ne reconnaisse, avec la Bible et le Coran, l'utilité apiritualiate de la prohibition jetée aur l'imitation des formes humaines chez des peuples ai singulièrement enclins à outre-passer les bornes d'une légitime admiration, et à faire des arts du dessin la plus puissante des machines démoralisatrices.

De telles dispositions excessives sont, tout à la fois, favorables et contraires aux arts. Elles sont favorables, parce que, sans la sympathie et fexcitation des masses, il n'y a pas de création possible. Elles nuisent, elles empoisonnent, elles tuent l'inspiration, parce que, l'égarant dans une ivresse trop violente, elles l'écartent de la recherche de la beauté, abstraction qui doit se poursuivre en dehors et au-dessus du gigantesque des formes et de la magie des couleurs.

L'histoure de l'art a beaucoup à apprendre

encore, et on pourrait dire qu'à chacune de ses conquêtes elle aperçoit de nouvelles lacunes. Toutesois, depuis Winckelmann, elle a sait des découvertes qui ont changé ses doctrines à plusieurs reprises. Elle a renoncé à attribuer à l'Égypte les origines de la perfection grecque. Mieux renseignée, elle les cherche désormais dans la libre allure des productions assyriennes. La comparaison des statues éginétiques avec les bas-reliefs de Khorsabad ne peut manquer de faire naître entre ces deux manisestations de l'art l'idée d'une très-étroite parenté.

Rien de plus glorieux pour la civilisation de Ninive que de s'être avancée si loin sur la route qui devait aboutir à Phidias. Cependant, ce n'était pas à ce résultat que tendait l'art assyrien. Ce qu'il voulait, c'était la splendeur, le grandiose, le gigantesque, le sublime, et non pas le heau. Je m'arrête devant ces sculptures de Khorsabad, et qu'y vois-je? Bien certainement la production d'un ciseau habile et libre. La part saite à la convention est relativement petite, si l'on compare ces grandes œuvres à ce qui se voit dans le temple-palais de Karnak et sur les murailles du Memnonium. Toutefois, les attitudes sont forcées, les muscles saillants, leur exagération systématique. L'idée de la force oppressive ressort de tous ces membres fabuleusement vigoureux, orgueilleusement tendus.

Dans le buste, dans les jambes, dans les bras, le désir qui animait l'artiste, de peindre le monvement et la vie, est poussé su delà de toutes mesures. Mais la tête? la tête, que dit-elle? que dit le viange, ce champ de la beauté, de la conception idéale, de l'élévation de la penace, de la divinimition de l'espeit? La tête, le visage, sont nuls, sont glaces. Ancune expression ne se peint aur ces traits impassibles. Commo les combatunta du temple de Minorve, ila ne disent rien; les corps luttent, mais les visages ne souffrent ni ne triomphent. C'est que là il n'était pas question de l'âme, il ne s'agissait que du corps. C'était le fait et non la pensée qu'on recherchait; et la preuve que ce fut bien l'unique cause de l'éternel temps d'arrêt où mournt l'art assyrien, c'est que, pour tout ce qui n'est pas intellectuel, pour tout ce qui s'adresse uniquement à la senmiton, la perfection a été atteinte. Lorsque l'ou examine les détails d'ornementation de Khormbad, cea grecques élégantes, ces brique sémaillées de fleurs et d'arabesques delicieuses, on convient bien vue avec soi-même que le géme bellenique n'a cu là qu'à copier, et n'a rien tiouxé à ajouter à la perfection de ce goût, non plus qu'à la fratcheur gracieuse et correcte de ces inventions.

Comme l'idealisation morale est nulle dans l'art assyrien, celui-ci ne pouvait, malgre ses grandes

à sa véritable civilisation ariane, non, rien de semblable n'a jamais existé. Jamais l'imagination humaine ne s'est ainsi trouvée libre de tout frein et n'a éprouvé, avec tant de soif et tant de faim de la matière, de si indomptables penchants à la dépravation; le fait est donc, sans contestation, particulier à l'Assyrie et à l'Égypte. Ceci fixé, considérons encore, avant de conclure, une autre face de la question.

Si l'on admet, avec les Grecs et les juges les plus compétents en cette matière, que l'exaltation et l'enthousiasme sont la vie du génie des arts, que ce génie même, lorsqu'il est complet, conline à la folie, ce ne sera dans aucun sentiment organisateur et sage de notre nature que nous irons en chercher la cause créatrice, mais bien au fond des soulèvements des sens, dans ces ambitieuses poussées qui les portent à marier l'esprit et les apparences, afin d'en tirer quelque chose qui plaise mieux que la réalité. Or, nous avons va que, pour les deux civilisations primitives, ce qui organisa, disciplina, inventades lois, gouverna à l'aide de ces lois, en un mot. fit œuvre de raison, ce fut l'élément blanc, chamite, arinu et semite. Dès lors se presente cette conclusion toute rigoureuse, que la source d'où les arts out jaille, est ctrangère aux instincts ervilianteurs. Elle est cachee dans le sang des muis Cette universe paussance de l'imagiustion, que nous voyons envelopper et pénétrer les civilisations primordiales, n'a pas d'autre cause que l'influence toujours croissante du principe mélanien.

Si cette assertion est fondée, voici ce qui doit arriver : la puissance des arts sur les masses se trouvera toujours être en raison directe de la quantité de sang noir que celles-ci pourront contenir. L'exubérance de l'imagination seru d'autant plus forte que l'élément mélanien occupera plus de place dans la composition ethnique des peuples. Le principe se confirme par l'expérience : maintenons en tête du catalogue les Assyriens et les Égyptiens.

Nous mettrons à leurs côtés la civilisation bindoue, postérieure à Sakya-Mouni;

Puis viendront les Grecs;

A un degré inférieur, les Italiens du moyen âge ; Plus bas, les Espagnols ;

Plus bas encore, les Français des temps modernes;

Et enfin, après ceux-ci, tirant une ligne, nous n'admettrons plus rien que des inspirations in-directes et des produits d'une imitation savante, pon avenues pour les masses populaires.

C'est, dira-t-on, une bien belle couroune que pe pose sur la tête difforme du nègre, et un bien grand honneur à lui faire que de grouper autour de lui le change harmonieux des Muses.



L'honneur n'est pas si grand. Je n'ai pas dit que toutes les Piérides fussent là réunies, il y manque les plus nobles, celles qui s'appuient sur la réflexion, celles qui veulent la beauté préférablement à la passion. En outre, que faut-il pour construire une lyre? un fragment d'écaille et des morceaux de bois; et je ne sache pas que personne ait rapporté à la trainante tortue, au cyprès, voire aux entrailles du porc ou au laiton de la mine, le mérite des chants du musicien : et cependant, sans tous ces ingrédients nécessaires, quelle musique harmonieuse, quels chants inspirés?

Certainement l'élément noir est indispensable pour développer le génie artistique dans une race, parce que nous avons vu quelle profusion de seu, de slammes, d'étincelles, d'entrainement, d'irréflexion réside dans son essence, et combien l'imagination, ce reflet de la sensualité, et toutes les appétitions vers la matière le rendent propre à subir les impressions que produisent les arts, dans un degré d'intensité tout à fait inconnu aux autres familles humaines. C'est mon point de départ, et s'il n'y avait rien à ajouter, certainement le nègre apparaîtrait comme le poëte lyrique, le musicien, le sculpteur par excellence. Mais tout n'est pas dit, et ce qui reste modifie considérablement la face de la question. Oui, encore, le nègre est la créature humaine la plus énergiquement saisie par l'émotion ar-

tistique, mais à cette condition indispensable que son intelligence en aura pénétré le sens et compris la portée. Que si vous lui montrez la Junon de Polyclète, il est douteux qu'il l'admire. Il ne sait ce que c'est que Junon, et cette représentation de marbre destinée à rendre certaines idées transcendantales du beau qui lui sont bien plus inconnues encore, le laissera aussi froid que l'exposition d'un problème d'algèbre. De même, qu'on lui traduise des vers de l'Odyssée, et notamment la rencontre d'Ulysse avec Nausicaa, le sublime de l'inspiration résléchie : il dormira. Il faut chez tous les êtres, pour que la sympathie éclate, qu'au préalable l'intelligence ait compris, et là est le difficile avec le nègre, dont l'esprit est obtus, incapable de s'élever au dessus du plus humble niveau, du moment qu'il faut réfléchir, apprendre, comparer, tirer des conséquences. La sensivité artistique de cet être, en elle-même puissante au delà de toute expression, restera donc nécessairement bornée aux plus misérables emplois. Elle s'enflammera et elle se passionnera, mais pour quoi? Pour des images ridicules grossièrement coloriées. Elle frémira d'adoration devant un tronc de bois hideux, plus émue d'ailleurs, plus possédée mille fois, par ce spectacle dégradant, que l'ame choisie de Périclès ne le fut jamais aux pieds du Jupiter Olympien. C'est que le nègre

peut relever sa pensée jusqu'à l'image ridicule, jusqu'au morceau de bois hideux, et qu'en face du vrai beau, cette pensée est sourde, muette et aveugle de naissance. Il n'y a donc pas là d'entraînement possible pour elle. Aussi, parmi tous les arts que la créature mélanienne préfère, la musique tient la première place, en tant qu'elle caresse son oreille par une succession de sons, et qu'elle ne demande rien à la partie pensante de son cerveau. Le nègre l'aime beaucoup, il en jouit avec excès; pourtant, combien il reste étranger à ces conventions délicates par lesquelles l'imagination européenne a appris à ennoblir les sensations!

Dans l'air charmant de Paolino du Muriage secret:

# « Pria che spunti in ciel' l'aurora, etc.... »

la sensualité du blanc éclairé, dirigée par la science et la réflexion, va, dès les premières mesures, se faire, comme on dit, un tableau. La magie des sons évoque autour de lui un horizon fantastique où les premières lueurs de l'aube jonchent un ciel déjà bleu! L'heureux auditeur sent la fraîche chaleur d'une matinée printanière se répandre et le pénétrer dans cette atmosphère idéale où le ravissement le transporte. Les fleurs s'ouvrent, secouent la rosée, répan-

dent discrètement leurs parfums au-dessus du gazon humide parsemé déjà de leurs pétales. La porte du jardin s'ouvre, et sous les clématites et les pampres dont elle est à demi cachée, paraissent, appuyés l'un sur l'autre, les deux amants qui vont s'enfuir. Rêve délicieux! les sens y soulèvent doucement l'esprit et le bercent dans les sphères idéales où le goût et la mémoire lui offrent la part la plus exquise de son délicat plaisir.

Le nègre ne voit rien de tout cela. Il n'en saisit pas la moindre part; et cependant, qu'on réussisse à éveiller ses instincts : l'enthousiasme, l'émotion, seront bien autrement intenses que notre ravissement contenu et notre satisfaction d'honnêtes gens.

Il me semble voir un Bambara assistant à l'exécution d'un des airs qui lui plaisent. Son visage s'enflamme, ses yeux brillent. Il rit, et sa large bouche montre, étincelantes au milieu de sa face ténébreuse, ses dents blanches et aiguës. La jouissance vient, l'Africain se cramponne à son siège: on dirait qu'en s'y pelotonnant, en ramenant ses membres les uns sous les autres, il cherche, par la diminution d'étendue de sa surface, à concentrer davantage dans sa poitrine et dans sa tête les crispations tumultueuses du bien-être furieux qu'il éprouve. Des sons inarticulés font effort pour sortir de sa gorge, que

comprime la passion; de grosses larmes roulent sur ses joues proéminentes; encore un moment, il va crier : la musique cesse, il est accablé de fatigue (1).

Dans nos habitudes rassinées, nous nous sommes fait de l'art quelque chose de si intimement lié avec ce que les méditations de l'esprit et les suggestions de la science ont de plus sublime, que ce n'est que par abstraction, et avec un certain effort, que nous pouvons en étendre la notion jusqu'à la danse. Pour le nègre, au contraire, la danse est, avec la musique, l'objet de la plus irrésistible passion. C'est parce que la sensualité est pour presque tout, sinon tout, dans la danse. Aussi tenait-elle une bien grande place dans l'existence publique et privée des Assyriens et des Égyptiens; et là où le monde antique de Rome la rencontrait encore plus curieuse et plus enivrante que partout ailleurs, c'est encore là que nous, modernes, nous allons la chercher, chez les populations sémitiques de l'Espagne, et principalement à Cadix.

Ainsi le nègre possède au plus haut degré la faculté sensuelle sans laquelle il n'y a pas d'art

<sup>(1)</sup> Le mot Ku-teta signisse en casre parler, et en suahili, se battre, parce que l'expression violente et criarde des Africains ressemble à une querelle. (Krapf, Von der afrikanischen Ostkuste, dans la Zeitschrift der deutsch. morgenl. Gesellschaft, t. III, p. 317.)

possible; et, d'autre part, l'absence des aptitudes intellectuelles le rend complétement impropre à la culture de l'art, même à l'appréciation de ce que cette noble application de l'intelligence des humains peut produire d'élevé. Pour mettre ses facultés en valeur, il faut qu'il s'allie à une race différemment douée. Dans cet hymen, l'espèce mélanienne apparaît comme personnalité seminine, et bien que ses branches diverses présentent, sur ce point, du plus ou du moins, toujours, dans cette alliance avec l'élément blanc, le principe mâle est représenté par ce dernier. Le produit qui en résulte ne réunit pas les qualiés entières des deux races. Il a de plus cette dualité même qui explique la fécondation ultérieure. Moins véhément dans la sensualité que les individualités absolues du principe féminin, moins complet dans la puissance intellectuelle que celles du principe mâle, il jouit d'une combinaison des deux forces qui lui permet la création atistique, interdite à l'une et à l'autre des souches associées. Il va sans dire que cet être que j'invente est presque abstrait, tout idéal. On ne voit que rarement, et par l'effet de circonstances très-multiples, des entités dans lesquelles ces principes générateurs se reproduisent et s'affrontent à forces convenablement pondérées. En tout cas, et si on peut croire à de telles combimisons chez des hommes isolés, il n'y faut pas penser une minute pour les nations, et il n'est question ici que de ces dernières. Les éléments ethniques sont en constante oscillation dans les masses. Il est tellement difficile de saisir les moments où ils se trouvent à peu près en équilibre; ces moments sont si rapides, si impossibles à prévoir, qu'il vaut mieux n'en pas parler et ne raisonner que sur ceux où tel élément, l'emportant manifestement sur l'autre, préside un peu plus longuement aux destinées nationales.

Les deux civilisations primordiales fortement imbues de germes mélaniens, en même temps que dirigées et inspirées par la puissance propre à la race blanche, ont dû à la prédominance de plus en plus déclarée de l'élément noir l'exaltation qui les caractérisa : la sensualité fut donc leur cachet principal et commun.

L'Égypte, peu ou point régénérée, se montra moins longtemps agissante que les nations chamites noires, si heureusement renouvelées par le sang sémitique. Le pays avait pourtant dans son mobile arian quelque chose d'évidemment supérieur: mais la marée montante du sang mélanien, sans détruire absolument les prérogatives de ce sang, les domina, et, donnant à la nation cette immobilité qu'on lui reproche, ne lui permit de sortir de l'immense que pour tomber dans le grotesque.

La société assyrienne reçut, de la série d'inva-



zions blanches qui la renouvelèrent, plus d'indépendance dans ses inspirations artistiques. Bile y gagna aussi, il faut l'avouer, une spiendeur plus éclatante; car si rien, dans le genre sublime, ne dépasse la mujesté des pyramides et de certains temples-palais de la haute Egypte, ces merveilleux monuments n'offrent pas de représentations humaines qui, pour la sermeté de l'exécution, la science des formes, puissent être comparées aux superbes bas-reliefs de Khorsabad. Quant à la partie d'ornementation des édisices ninivites, comme les mosaïques, les briques émaillées, j'en ai déjà dit tout ce que le jugement le moins savorable serait contraint de reconnaître : c'est que les Grees eux-mêmes n'out su que copier ces inventions, et n'en ont dépassé jamais le goût sûr et exquis.

Malheureusement le principe mélanien était trop fort et devait l'emporter. Les belles sculptures assyriennes, qu'il faut rejeter dans une antiquité antérieure au septième siècle avant J. C., ne marquèrent qu'une période assez courte. Après la date que j'indique, la décadence fut profonde, et le culte de la laideur, si cher à l'incapacité des noirs, ce culte toujours triomphant, toujours pratiqué, même à côté des chefs-d'œuvre les plus frappants, finit par l'emporter tout à fait.

D'où il résulte que, pour assurer aux arts une

100 DE L'INÉGALITÉ DES RACES HUMAINES.

véritable victoire, il fallait obtenir un mélange du sang des noirs avec celui des blancs, dans lequel le dernier entrât pour une proportion plus forte que les meilleurs temps de Memphis et de Ninive n'avaient pu l'obtenir, et formât ainsi une race douée d'infiniment d'imagination et de sensibilité unies à beaucoup d'intelligence. Ce mélange fut combiné plus tard lorsque les Grecs méridionaux apparurent dans l'histoire du monde.

## LIVRE TROISIÈME.

CIVILIBATION RAYONNANT DE L'ASIE CENTRALE VERS LE SUD ET LE SUD-EST.

## CHAPITRE 1".

Les Arians; les brahmanes et leur système social.

Je suis parvenu à l'époque où Babylone fut prise d'assaut par les Mèdes. L'empire assyrien va changer tout à la fois de forme et de valeur. Les fils de Cham et de Sem cesseront à jamais d'être au premier rang des nations. Au lieu de diriger et de conduire les États, ils en formerent désormais le fond corrupteur. Un peuple arian paraît sur la scène, et se laissant mieux apercevoir et juger que le rameau de même race enveloppé dans les alliages égyptiens, il nous invite à considérer de près, et avec l'attention qu'elle mérite, cette illustre famille humaine, la plus noble, sans contredit, de l'extraction blanche.

Ce scrait s'exposer à mettre cette vérité dans un jour incomplet, que de présenter les Mèdes,

sans avoir préalablement étudié et connu tout ple groupe dont ils ne sont qu'une faible fraction. 
Je ne puis donc commencer par eux. Je m'atta-ucherai d'abord aux branches les plus puissan-ucherai d'abord aux branches les plus puissan-uches de leur parenté. A cet effet, je vais m'enfon-cer dans les régions situées à l'orient de l'Indus, un où se sont développés d'abord les plus considérables essaims des peuples arians.

Mais ces premiers pas détournés de la partie de l'histoire que j'ai d'abord examinée m'entraîneront au delà des régions hindoues; car la civilisation brahmanique, à peu près étrangère à l'occident du monde, a puissamment vivisié la région orientale, et rencontrant là des races que l'Assyrie et l'Égypte n'ont qu'entrevues, elle s'est trouvée en contact intime avec les hordes jaunes. L'étude de ces rapports et de leurs résultats est de première importance. Nous verrons, avec ce secours, si la supériorité de la race blanche pourra s'établir vis-à-vis des Mongols comme vis-à-vis des noirs, dans quelle mesure l'histoire la démontre, et par suite l'état respectif des deux races inférieures et de leurs dérivées.

Il est dissicile de trouver des synchronismes entre les émigrations primordiales des Chamites et celles des Arians; il ne l'est pas moins de se soustraire au besoin d'en chercher. La descente des Hindous dans le Pendjab est un fait si reculé au delà de toutes les limites de l'histoire posi-

ive, la philologie lui assigne une date si anienue, que cet événement paraît toucher aux poques antérieures à l'an 4000 avant J. C. Chanites et Arians auraient ainsi quitté, à peu près la mème heure et sous le coup des mêmes nécusités, les demeures primordiales de la famille blanche, pour descendre dans le sud, les uns vers l'ouest, les autres vers l'orient.

Les Arians, plus heureux que les Chamites, out gardé, pendant une longue série de siècles, avec leur langue nationale, annexe sacrée de l'idiome blane primitif, un type physique qui ne be exposa pas, tant il resta particulier, à ctre confondus parmi les populations noires. Pour apliquer ce double phénomène, il faut admettre que, devant leurs pas, les races aborigènes se miraient, dispersées, repoussées on détruites par des incursions d'avant-garde, ou bien qu'elles daient très-clair-semées dans les vallées hautes da Kachemyr, premier pays hindou envahi par les conquérants. Du reste, il n'y a pas à douter que la population première de ces contrées n'appartint au type noir (1). Les tribus mélanienves que l'on rencontre encore aujourd'hui dans k Kamaoun, en portent témoignage. Elles sont

d' Lassen. Indisch. Allerth., t. 1. p. 885; voir la note 5.

288 du 1<sup>er</sup> volume. L'Himalaya contient de nombreux débris

4 populations noires ou mulâtres qui sont certainement abort

formées des descendants des fugitifs qui, n'ayant pas suivi leurs congénères lors du grand reflux vers les monts Vyndhia et le Dekkhan (1), se sont jetés au milieu des gorges alpestres, asile sûr, puisqu'ils y conservent leur individualité depuis des séries d'années incalculables.

Avant de mettre le pied plus avant sur le soi de l'Inde, saisissons tout l'ensemble de la famille ariane primitive, à ce moment où son mouvement de marche vers le sud est déjà prononcé, mais où, toutefois, si elle a commencé à envahir la vallée de Kachemyr par ses têtes de colonnes, le gros de ses nations n'a pas encore dépassé la Sogdiane.

Déjà les Arians sont détachés des nations celtiques, acheminées vers le nord-ouest et contournant la mer Caspienne par le haut; tandis que les Slaves, très-peu différents de ce dernier et vaste amas de peuples, suivent vers l'Europe une route plus septentrionale encore.

Les Arians donc, longtemps avant d'arriver dans l'Inde, n'avaient plus rien de commun avec les nations qui allaient devenir européennes. Ils formaient une immense multitude tout à fait

<sup>(1)</sup> D'après Ritter, les peuples sanscrits ont repoussé jusqu'à Lanka (Ceylan) les nègres et les métis jaunes et noirs (Malais), qui s'étendaient primitivement dans le nord. (Ritter, Erdkunde, Asien, t. 1, p. 435.)

distincte du reste de l'espèce blanche, et qui a besoin d'être désignée, ainsi que je le fais, par un nom spécial. Par malheur, des savants de premier ordre n'ont pas apprécié cette nécessité. Absorbés par la philologie, ils ont donné un peu légèrement, à l'ensemble des langues de la race, le nom fort inexact d'indo-germanique, sans s'arrêter à cette considération, pourtant trèssérieuse, que, de tous les peuples qui possèdent ces idiomes, un soul est allé dans l'Inde, tandis que les autres n'en ont jamais approché. Le besoin, d'ailleurs impérieux, des classifications a été de tout temps la source principale des erreurs scientifiques. Les langues de la race blanche ne sont pas plus hindoues que celtiques (1), et je les vois beaucoup moins germaniques que grecques. Le plus tôt on renoncera à ces dénominations géographiques sera le mieux.

Le nom d'Arlan possède cet avantage précieux d'avoir été choisi par les tribus mêmes auxquelles il s'applique, et de les suivre partout indépendamment des lieux qu'elles habitent ou ont pu habiter. Ce nom est le plus beau qu'une race

(1) Si l'on voulait absolument appliquer aux groupes de langues des noms de nations, il serait plus raisonnable pourtant de qualifler le rameau arian d'hindou-celtique. On aurait du moins ainsi la désignation des deux extrêmes géographiques, et en indiquerait les deux faces les plus différentes du système; mais, pour mille causes, cette dénomination serait encore détestable.

puisse adopter: il signisse honorable (1); ainsi, les nations arianes étaient des nations d'hommes honorables, d'hommes dignes d'estime et de respect, et probablement, par extension, d'hommes qui, lorsqu'on ne leur rendait pas ce qui leur était dû, savaient le prendre. Si cette interprétation n'est pas strictement dans le mot, on verra qu'elle se trouve dans les saits.

Les peuples blancs qui s'appliquèrent cette dénomination en comprenaient la portée hautaine et pompeuse. Ils s'y attachèrent avec force, et ne la laissèrent que tardivement disparaître sous les qualifications particulières que chacun d'eux se donna par la suite. Les Hindous appelèrent le pays sacré, l'Inde légale, Arya-varta, la terre des hommes honorables (2). Plus tard, quand ils furent divisés en castes, le nom d'Arya resta au gros de la nation, aux Vaycias, la der-

<sup>(1)</sup> Lassen, Indisch.' Alterth., t. 1, p. 6; Burnoul, Commentatre sur la Yaçna, t. 1, p. 461, note.

<sup>(2)</sup> Le Manava-Dharma-Bastra, traduction de Haughton, partage le territoire national, en dehors duquel un Coudra, pressé par la faim, a seul le droit d'habiter, en plusieurs catégories. Voici sa classification, t. 11, chap. 11, § 47: a Between the two divine rivers a Baraswati and Drishadwati, lies the tract of land, which the sages a have named Brahmaverta, because it was frequented by Gods. » (C'est le territoire primitivement habité par les Arians purs de tout mélange nois ou jaune.) Viennent maintenant les §§ 21 et 22, qui s'expriment ainsi : a That country which lies between a Himawat and Vindhya, to the east of Vinasana and to the west a of Frayaga, is celebrated by the title of Medhyadesa, or the cen-

nière catégorie des vrais Hindous, deux fois més, lecteurs des Védas.

Le nom primitif, réclamé par les Arians-Iraniens, auxquels appartensient les Mèdes, fut Àpiol.
Une autre branche de cette famille, les Perses,
avaient également commencé par s'appeler Àpræol,
et quand ils y renoncèrent pour l'ensemble de la
nation, ils conservèrent la racine de ce mot dans
la plupart de leurs noms d'hommes, tels qu'Artazerxès, Ario-barzane, Arta-baze, et les prétèrent
sinsi faits aux Scythes-Mongols convertis à leur
langage, et qui trouvèrent plus tard à en renouveler l'usage dans l'emploi qu'en faisaient de leur
côté les Arians-Sarmates (1).

Dans leurs idées cosmogoniques, les traniens regardaient, comme le pays le premier créé, une région qu'ils appelaient Airyanem-l'argo, et ils la plaçaient bien loin dans le nord-est, vers les sources de l'Oxus et du Yaxartes (2). Ils se rappelaient que là, l'été ne durait que deux mois

<sup>\*</sup> tral region. \* § 22: « As far as the castern, and as far as the a western Oceans between the two mountains just mentioned, lies the tract which the wise have named Aryaverta, or inhabited by a respectable men. \*

<sup>(1)</sup> Lasson, Indisch. Alterth., t. 1, p. 6.

<sup>(2) 161</sup>d., 526. On trouve, aux époques historiques, un grand sembre de noms de peuples arians dans ce pays, que les Orientaux spellent le Touran, et que, jusqu'ici, on a faussement considéré semme habité par des hordes jaunes exclusivement. Ainsi, on y 16t, avec Pline, les Artaex, les Antartant, les Aramet, qui rap

de l'année, et que, pendant dix autres mois, l'hiver y sévissait avec une rigueur extrême. Ainsi, pour eux, le pays des hommes honorables était resté l'ancienne patrie; tandis que les Hindous des temps postérieurs, attachés au nom et oubliant la chose, transportèrent la désignation et en firent don à leur patrie nouvelle.

Cette racine ar suivit partout les rameaux divers de la race et les préoccupa constamment. Les Grecs la montrent, bien conservée et en bon lieu, dans le mot Apre, qui personnifie l'être honorable par excellence, le dieu des batailles. le héros parfait; dans cet autre mot, aperá, qui indique d'abord la réunion des qualités nécessaires à un homme véritable, la bravoure, la fermeté, la sagesse, et qui, plus tard, voulut dire la vertu. On le trouve encore dans cette expression d'άράομαι, qui se rapporte à l'action d'honorer les puissances surhumaines; enfin, il ne serait pas trop hardi, peut-être, ni contraire à toute bonne étymologie de voir l'appellation générique de la famille ariane attachée à une . de ses plus glorieuses descendances, en rapprochant les mots arya, ayrianem, de Apraioi et

pellent si fort le mot zend arryaman. (Burnouf, Comment, sur le Yaçna, t. I, p. cv-cvt, notes et éclaircissements.)

Burnouf remarque aussi que des dénominations de lieux évidemment arianes sont celles où l'on trouve les mots : Acp, cheval, arrat en aurust, san, pati, maître. Ptolémée en cite dans la Seyi d'Apparon. Les Grecs, en se séparant à une époque antique du faisceau commun, n'auraient point abjuré son nom ni dans leurs habitudes de pensée, le fait est incontestable, ni même dans leur dénomination nationale.

On pourrait pousser beaucoup plus loin cette recherche, et l'on trouverait cette racine ar, ir ou er, conservée jusque dans le mot allemand moderne Ehre, qui semble prouver qu'un sentiment d'orgueil fondé sur le mérite moral a toujours occupé une grande place dans les pensées de la plus belle des races humaines (1).

D'après des témoignages aussi nombreux, on trouvera peut-être à propos de rendre un jour, au réseau de peuples dont il s'agit, le nom général et très-mérité qu'il s'était appliqué à luimème et de renoncer à ces appellations de Japhétides, de Caucasiens et d'Indo-Germains, dont on ne saurait trop signaler les inconvénients. En attendant cette restitution bien désirable pour la clarté des généalogies humaines, je me permettrai de la devancer, et je formerai une classe particulière de tous les peuples blancs qui, ayant inscrit cette qualification, soit sur des monuments de pierre, soit dans leurs lois, soit dans leurs livres, ne permettent pas qu'on la leur en-

<sup>(1)</sup> La même racine se trouve dans le pa-zend hir ou ir, qui uguide maître dans le latin herus et dans l'allemand Herr. (Burment Commentaire sur le Yaona, t. 1, p. 460.)

lève. Partant de ce principe, je crois pouvoir dénommer cette race spéciale d'après les parties qui la constituent au moment où, déjà séparée du reste de l'espèce, elle s'avance vers le sud.

On y compte les multitudes qui vont envahir l'Inde et celles qui, s'engageant sur la route où ont marché les Sémites, gagneront les rivages inférieurs de la mer Caspienne, et de là, passant dans l'Asie Mineure et dans la Grèce, en différentes émissions, s'y nommeront les Hellènes. On y reconnaît encore ces colonnes nombreuses dont quelques-unes, descendant au sud-ouest, pénétreront jusqu'au golfe Persique, tandis que les autres, demeurant pendant des siècles aux environs de l'Imaüs, réservent les Sarmates au monde européen. Hindous, Grecs, Iraniens, Sarmates ne forment ainsi qu'une seule race distincte des autres branches de l'espèce et supérieure à toutes (1).

(1) Lassen, Indisch. Alterth., t. I, p. 516. — J'ajouterai à l'avis de M. Lassen celui d'un grand partisan de l'unité physique et morale de l'espèce humaine. Voici l'aveu qui échappe à M. Prichard: « Diese Eindringlinge (die Indo-Europæer) scheinen ihnen (den « Allophylen) überall an geistigen Gaben überlegen gewesen zu seyn. « Einige indo-europæische Nationen haben wirklich viele charakte- ristische Kennzeichen von Barbarei und Wildheit zurückbehalten « oder bekommen; aber mit diesen verbanden sie alle, unzweifel- a haste Zeichen von srühzeitiger intellectueller Entwickelung, be- sonders eine hæhere Kultur der Sprache. » (Prichard, Naturge-schichte des menschlichen Geschlechts, t. III, 1 partie, p. 11.)

Pour la conformation physique, il n'y a pas de doute : c'était la plus belle dont on ait jamais entendu parler (1). La noblesse de ses traits, la vigueur et la majesté de sa stature élancée, sa force musculaire, nous sont attentées par des témoignages qui, pour être postérieurs à l'époque où elle était réunie, n'en ont pas moins un poids irrésistible (2). Ils établissent tous, sur les points différents où on les recueille, une grande identité de traits généraux, et ne laissent apercevoir les déviations locales que comme des conséquences d'alliages postérieurs (3). Dans l'Inde, les croisoments eurent lieu avec des races noires; dans l'Iran, avec des Chamites, des Sémites et des Noirs; en Grèce, avec des peuples blancs qu'il ne s'agit pas de déterminer ici et des Sémites. Mais le fond du type demeura partout le même, et il est peu contestable que la souche qui, même dégénérée de sa beauté primordiale, fournissait des types comme ceux des Kachemyriens actuels et comme la plupart des Brahmanes du Nord, comme ceux dont la représentation a été figurée sous les premiers successeurs de Cyrus, dans

<sup>(1)</sup> Lasson, p. 404.

<sup>(2)</sup> Lasson, p. 404 at 884.

<sup>(5)</sup> G'est ainsi que M. Lausen remarque fort bien que le climat ne saurait être rendu responsable du degré de coloration des populations hindoues, attendu que les Malabares sont plus bruns que les Kandys de Coylan, et les gens du Guxarate que ceux du Karnatik. (T. I. p. 407.)

les constructions de Nakschi-Roustam et de Persépolis; enfin, que les hommes dont l'aspect physique a inspiré les sculpteurs de l'Apollon Pythien, du Jupiter d'Athènes, de la Vénus de Milo, formaient la plus belle espèce d'hommes dont la vue ait pu réjouir les astres et la terre.

La carnation des Arians était blanche et rosée: tels apparurent les plus anciens Grecs et les Perses; tels se montrèrent aussi les Hindous primitifs. Parmi les couleurs des cheveux et de la barbe, le blond dominait, et l'on ne peut oublier la prédilection que lui portaient les Hellènes: ils ne se figuraient pas autrement leurs plus nobles divinités. Tous les critiques ont vu, dans ce caprice d'une époque où les cheveux blonds étaient devenus bien rares à Athènes et sur les quais de l'Eurotas, un ressouvenir des ages primitifs de la race hellénique. Aujourd'hui encore, cette nuance n'est pas absolument perdue dans l'Inde, et notamment au nord, c'est-à-dire dans la partie où la race ariane a le mieux conservé et renouvelé sa pureté. Dans le Kattiwar, on trouve fréquemment des cheveux rougeatres et des yeux bleus.

L'idée de la beauté est restée pour les Hindous attachée à celle de la blancheur, et rien ne le prouve mieux que les descriptions d'enfants prédestinés si fréquentes dans les légendes boud-

dhiques (1). Ces pieux récits montrent la divine créature, aux premiers jours de son berceau, avec le teint blanc, la peau de couleur d'or. Sa tête doit avoir la forme d'un parasol (c'est-à-dire, être ronde et éloignée de la configuration pyramidale générale chez les noirs). Ses bras sont longs, son front large, ses sourcils réunis, son nez proéminent.

Comme cette description, postérieure au vue siècle av. J. C., s'applique à une race dont les meilleures branches étaient assez mélangées, on ne peut se montrer surpris d'y voir des exigences un peu anormales, telle que la couleur d'or souhaitée pour la peau du corps et les sourcils réunis. Quant au teint blanc, aux bras longs, au front large, à la tête ronde, au nez proéminent, ce sont autant de traits qui révèlent la présence de l'espèce blanche et qui, ayant continué à être caractéristiques des hautes castes, autorisent à penser que la race ariane, dans son ensemble, les possédait également.

Cette variété humaine, ainsi entourée d'une suprême beauté de corps, n'était pas moins supérieure d'esprit (2). Elle avait à dépenser une somme inépuisable de vivacité et d'énergie, et la nature du gouvernement qu'elle s'était donné

<sup>(1)</sup> Burnouf, Introduction a l'Histoire du Bouddhisme indien, 1. 1, p. 237, 314.

<sup>(2)</sup> Lussen, Indisch. Alterth., t. 1, p. 854.

coïncide parfaitement avec les besoins d'un naturel si actif.

Les Arians, divisés en tribus ou petits peuples concentrés dans de grands villages (1), mettaient, à leur tête, des chefs dont le pouvoir très-limité n'avait rien de commun avec l'omnipotence absolue exercée par les souverains chez les peuples noirs ou chez les nations jaunes (2). Le nom sanscrit le plus ancien pour rendre l'idée d'un roi, d'un directeur de la communauté politique, c'est viç pati; le zend viç pattis l'a parfaitement conservé, et le lithuanien wiespati indique aujourd'hui encore un seigneur terrien (3). La signification en est tout entière dans le Ποιμήν λαών si fréquent chez Homère et Hésiode, et, comme la monarchie grecque de l'époque héroïque, tout à fait conforme à celle des Iraniens avant Cyrus, ne montre, dans les souverains, qu'une autorité des. plus limitées; comme les épopées du Ramayana et du Mahabharata ne connaissent également

<sup>(1)</sup> Ces villages étaient appelés pour chez les Hindous, πόλις chez les Grecs.

<sup>(2)</sup> Lassen, Indisch. Alterth., t. I, p. 807.

<sup>(3)</sup> On suit très-bien, dans les langues arianes, les deux parties de ce mot composé: viç, qui signifie maison, devient, par extension, une collection de maisons, et se retrouve dans le vicus latin et son dérivé ci-vis, l'habitant du vicus. Pati, le chef, en sanscrit, c'est dans l'arménien bod, dans le slave pod, dans le letton patin, dans le polonais pan, dans le gothique faths. (Burnouf, Comment. sur le Yaçna, t. I, p. 461; Schaffarik, Slawische Alterthümer, t. 1, p. 283.)

que la royauté élective, conférée par les habitants des villes, les brahmanes et même les rois alliés, tout nous porte à conclure qu'un pouvoir émanant, d'une façon si complète, de la volonté générale, ne devait être qu'une délégation assez faible, peut-être même précaire, tout à fait dans le goût de l'organisation germanique antérieure à l'espèce de réforme qu'en fit chez nous Khlodowig (1).

(1) La Manara-Dharma-Sastra (traduction de Haughton; Londrea, 1828, in-40, t. II) out beaucoup plus dévoué à l'idée de la menarchia absolua que les grands poemes; cependant il n'a pas oncore, sur ce sujet, les notions des Asistiques modernes. Après aroir dit magnifiquement (chap. vii, t. 8, 1) : " A King, even a though a child, must not be treated lightly, from an idea that ha a is a more mortal : no; he is a powerful divinity, who appears in a a human shape, a verset qui, par parenthèse, pourrait bien avoir été dicté par un exprit d'opposition à des doctrines différentes et antérioures, le législateur ajoute (p. 57) : « Let the king, having - rison at early dawn, respectfully attend to brahmous, learned in a the three Vedas, and in the sciences of ethicks; and by their a decision let him abide; a et § 54 : a The king must appoint a seven or eight ministers, who must be sworn by touching a \* sacred image and the like; men whose ancestors were servants a of hings; who are versed in the holy books; who are personally a braves; who are skilled in the use of weapons of whose lineage a mable. w & BB: a Let him perpetually consult with those mia maters on peace and war, on his forces, on his revenues, on the e protection of his people, and on the means of bestowing aptly \* the wealth which he has acquired. " § 57 : a llaving ascertained a the several opinions of his commellers, first apart and then collectively, let him do what is most beneficial for him in public \* affairs, > & BR : a To one learned Brahmon, distinguished \* among them all, let the king impart his momenteous counsel, Ces rois des Arians, siégeant dans leurs villages, parmi des troupeaux de bœufs, de vaches et de chevaux, juges nécessaires des contestations violentes qui accidentent, à tout moment, la vie des nations pastorales, étaient entourés d'hommes plus belliqueux encore que bergers.

Lorsque j'ai parlé, lorsque je parle de la nation ariane, de la famille ariane, je n'entends pas dire que les différents peuples qui la formaient vécussent entre eux dans des sentiments d'affectueuse parenté (1). Le contraire est incontestable : leur état le plus ordinaire paraît avoir été l'hostilité flagrante et approuvée, et ces hommes honorables ne voyaient rien de si digne d'admiration qu'un guerrier monté sur un chariot, courant, aidé de son écuyer, épuiser ses flèches contre une tribu voisine (2). Cet écuyer, toujours présent dans les sculptures égyptiennes, assyriennes, perses, dans les poëmes grecs ou sanscrits, dans le Schah-nameh, dans les chants scandinaves et les épopées chevaleresques du moyen âge, fut aussi dans l'Inde une figure militaire d'une grande importance.

<sup>(2)</sup> Dans le Zend-Aveste.



<sup>«</sup> relating to six principal articles. » § 59 : « To him, with full

<sup>«</sup> confidence, let him intrust all transactions; and, with him.

<sup>«</sup> having taken his final resolution, let him begin all his measures.»

<sup>(1)</sup> Ce serait nier l'affirmation positive des hymnes védiques. (Lassen, Indisch. Alterthium., t. I, p. 734.)

Les Arians guerroyaient donc entre eux (1), et comme ils n'étaient pas nomades (2), comme ils restaient le plus longtemps possible dans la patrie qu'ila avaient adoptée, et que leur vailante audace en avait partout fini promptement avec la résistance des indigènes, leurs expéditions les plus fréquentes, leurs campagnes les plus longues, lours désastres les plus complets, comme aussi leurs plus beaux triomphes, n'avaient qu'eux-mêmes pour acteurs. La vertu, c'était donc l'héroïsme du combattant, et, avant tonte autre considération, la bonté, c'était la bravoure, notion que l'on retrouve, bien loin de ces temps, dans les poésies italiennes où le buon Rinaldo est aussi il gran virtuoso de l'Arioste. Les récompenses les plus éclatantes étaient assurées aux plus énergiques champions. On les nommait coura, les célestes (3), parce que, s'ils tombaient dans la bataille, ils allaient babiter le Svarga, palais splendide où les recevait Indra, le roi des dieux, et cet honneur était si grand. si au-dessus de tont ce que pouvait réserver l'autre vie, que, ni par les riches sacrifices, ni

<sup>(1)</sup> Lassen, Indisch. Alterth., t. 1, p. 617.

<sup>15</sup> Lesson, fold, p. 810. — Bien que pasteurs par excellence, ils n'étatent pas absolument étrangers non plus aux tensaux de l'agriculture, et le serats tenté de croire que, si, dans leur première piteu, de me s'y adomnérent pas davantage, r'est que le sol et le simat ne four permettaient pas d'en tirer des avantages suffisants

<sup>3: 10</sup>M., p. 784.

par l'étendue et la profondeur du savoir, ni par aucun moyen humain, il n'était donné à personne d'occuper au ciel la même place que les çouras. La mort reçue en combattant, tout mérite s'éclipsait devant celui-là. Mais la prérogative des guerroyeurs intrépides ne s'arrêtait même pas à ce point suprême. Il pouvait leur arriver, non pas seulement d'aller habiter, hôtes vénérés, la demeure éthérée des dieux : ils étaieut en passe de détrôner les dieux mêmes, et, au sein de sa puissance, findra, menacé sans cesse de se voir arracher le sceptre par un mortel indomptable, tremblait toujours (1).

On trouvera, entre ces idées et celles de la mythologie scandinave, des rapports frappants. Ce ne sont pas des rapports, c'est une identité parfaite qu'il faut constater ici entre les opinions de ces deux tribus de la famille blanche, si éloignées par les siècles et par les lieux. D'ailleurs cette orgueilleuse conception des relations de l'homme avec les êtres surnaturels se rencontre dans les mêmes proportions grandioses chez les Grecs de l'époque héroïque. Prométhée, enlevant le feu divin, se montre plus rusé et plus prévoyant que Jupiter; Hercule arrache par la force. Cerbère à l'Érèbe; Thésée fait trembler Pluton sur son trône; Ajax blesse Vénus; et Mercure,

(1) Laseen, Indiach. AP-

tout Dien qu'il est, n'ose se commettre avec l'indomptable courage des compagnons de Ménélas.

Le Schah-nameh montre également ses champions aux prises avec les personnages infernaux qui succombent sons la vigueur de leurs adversaires.

Le sontinuent sur lequel se base chez tous les peuples blancs cette exagération fanfaronne, est incontestablement une idée très-franche de l'excellence de la race, de sa puissance et de sa diguité. Je ne suis pas étonné de voir les nègres recommitre si aisément la divinité des conquérants venus du Nord, quand ecux-ci supposent. de bonne foi, la puissance surnaturelle communicable à leur égard, et croient pouvoir, en certains cas, et au prix de certains exploits guerriers ou moraux, s'élever au lieu et place d'oùles dieux les contemplent, les encouragent et les redoutent. C'est une observation qui peut se faire aisément, dans l'existence commune, que les gens sincères sont pris aisément pour ce qu'ils se donnent. A plus forte raison, devait-il en être ainsi quand l'homme noir d'Assyrie et d'Égypte, dépouillé et tremblant, entendait son souverain affirmer que, s'il n'était pas encore dien, il no turderait pas à le devenir. Le voyant muverner : régir, instituer des lois : défricher les forêts, dessécher des marais, fonder des illes, en un mot, accomplir cette œuvre civilatrice dant lui-méme se reconnaissait incapa

ble, l'homme noir disait aux siens : Il se trompe: il ne va pas devenir dieu, il l'est déjà. Et ils l'adoraient.

A ce sentiment exagéré de sa dignité, on pourrait croire que le cœur de l'homme blanc associait quelque penchant à l'impiété. On serait dans l'erreur; car précisément le blanc est religieux par excellence (1). Les idées théologiques le préoccupent à un très-haut degré. Déjà, on a vu avec quel soin il conservait les anciens souvenirs cosmogoniques, dont la tribu sémite des Hébreux abrahamides posséda, moitié par son propre fonds, moitié par transmission chamitique, les fragments les plus nombreux. La nation ariane, de son côté, prétait son témoignage à quelques-unes des vérités de la Genèse (2). D'ail-

<sup>(1)</sup> Lassen, Indisch. Alterth., t. 1, p. 755.

<sup>(2)</sup> Voici les notions cosmogoniques conservées par une des hymnes du Rigvéda: « Alors, il n'y avait ni être ni non-être. Pas d'univers, « pas d'atmosphère, ni rien au-dessus; rien, nulle part, pour le bien « de qui que ce fût, enveloppant ou enveloppé. La mort n'était pas, « ni non plus l'immortalité, ni la distinction du jour et de la nuit. « Mais cella palpitait sans respirer, seul avec le rapport à lui-même « contenu en lui. Il n'y avait rien de plus. Tout était voilé d'obscu- « rité et plongé dans l'eau indiscernable. Mais cette masse ainsi « voilée fut manifestée par la force de la contemplation. Le désir « (kama, l'amour) naquit d'abord dans son essence, et ce fut la se- « mence originelle, créatrice que les sages, qui la reconnaissaient « dans leur propre cœur, par la méditation, distinguent, au sein du « néant, comme étant le lien de l'Existence. » — Lassen, Indisch. Alterth., (. I, p. 774. C'est plus profond et plus vigoureusement ana-

leurs, ce qu'elle cherchait surtout dans la religion, c'étaient les idees métaphysiques, les prescriptions morales. Le culte en lui-même était des plus simples.

Également simple se montrait, à cette époque reculée, l'organisation du Panthéon. Quelque peu de dieux présidés par Indra dirigeaient plutôt qu'ils ne dominaient le monde (1). Les fiers Arians avaient mis le ciel en république.

Cependant ces dieux qui avaient l'honneur de dominer sur des hommes si hautains leur devaient certainement d'être dignes d'hommages. Contrairement à ce qui arriva plus tard dans l'Inde, et tout à fait en accord avec ce qu'on vit dans la Perse, et surtout dans la Grèce, ces dieux furent d'une irréprochable beauté (2). Le peuple àrian voulut les avoir à son image. Comme il ne connaissait rien de supérieur à lui sur la terre, il prétendit que rien ne fût autrement parfait que lui dans le ciel; mais il fallait aux êtres surhumains qui conduisaient le monde une prérogative distincte. L'Arian la choisit dans

lysé que le langage d'Héniede et que les chants celtiques; mais ce n'est pas différent.

<sup>(1)</sup> Un dieu antérieur à Indra paralt avoir été l'ourounas, ou l'ouranas; il est devenu, depuis, chez les Hindous primitifs, l'a-rouna, et chez les plus anciens Green, Ouranos; « c'est physique-mont le ciel qui couvre la terre, » — Eckstein, Recherches historiques sur l'Humanité primitere, p. 12.

<sup>(2)</sup> Lancon, Indisch. Illerth., t. 1, p. 771.

ce qui est encore plus beau que la forme humaine à sa perfection, dans la source de la beauté, et qui semble aussi l'être de la vie : il la choisit dans la lumière et dériva le nom des êtres suprêmes de la racine dou, qui veut dire éclairer : il leur créa donc une nature lumineuse (1). L'idée parut bonne à toute la race, et la racine choisie porta partout une majestueuse unité dans les idées religieuses des peuples blancs. Ce fut le Dévas des Hindous; le Ζεύς, le Oeos des Hellènes; le Diewas des Lithuaniens, le Duz gallique (2); le Dia des Celtes d'Irlande; le Tyrde l'Edda; le Zio du haut allemand; la Dewana slave; la Diana latine. Partout enfin où pénétra la race blanche, et où elle domina, se retrouve ce vocable sacré, au moins à l'origine des tribus. Il s'oppose, dans les régions où existent des points de contact avec les éléments noirs, à l'Al des aborigènes mélaniens (3). Ce dernier représente la superstition, l'autre la pensée; l'un est

<sup>(1)</sup> Lassen, ouvr. cité, t. I, p. 755. — Un autre étymologiste fait dériver le mot dou de dha, poser, créer, Windischmann, Jenaïsche Litteratur-Zeitung, juillet 1834, cité par Burnouf, Comment. sur le Yaçna, t. I, p. 357.

<sup>(2)</sup> Schaffarik, Slawische Alterth., t. 1, p. 58.

<sup>(3)</sup> Ewald, Gesch. des Volkes Israël, t. I, p. 69. En Abyssinie, on ne se sert pas de cette expression. On dit egzie et amlak, qui signifient simplement seigneur, et qui ont probablement fait disparaître le mot primitif par suite d'une idée analogue à celle qui fait substituer aux Juiss le mot d'Adonaï à celui de Jéhovah, lorsqu'ils le rencontrent dans la lecture de la Bible. — Ewald, Veber die

l'œuvre de l'imagination en délire et courant à l'abaurde; l'autre sort de la raison. Quand le Deux et l'Al se sont mélés, ce qui a cu licu par malheur trop souvent, il est arrivé, dans la doctrine religieuse, des confusions analogues à cellen qui résultaient, pour l'organisation sociale, des mélanges de la race noire avec la blanche. L'erreur a été d'autant plus monstrueuse et dégradante, qu'. 4/ l'emportait davantage dans cette union. Au contraire le Deux a-t-il eu le dessus? L'erreur a'est montrée moins vile, et dans le charme que lui prétérent des arts admirables et une philosophie savante, l'esprit de l'homme, s'il ne s'endormit pas sans danger, le put du moins sans houte. Le Deux est donc l'expression et l'objet de la plus haute vénération chez la race ariane. Exceptons-en la famille iranienne pour des causes tout à fait particulières, dont l'exposition viendra en son temps (1).

Ce fut à l'époque où les peuples arians touchaient déjà à la Sogdiane que le départ des na-

Saka-Sprache, dans la Zeitschrift d. d. morgent. Gesellsch. 1. V. p. 419.

<sup>(1)</sup> Un autre nom, donné par la race ariane à la Divinité, est le mot doit, en gothique douth, qui se rapporte au grec Keise, et au mascrit doubléaba. Co mot vent dire le Caché. — V. Windischmann, Fertschrett der Sprachen-Kunde, p. 20, et lickstein, Recherches historiques sur l'humanité primitier. Burnouf incline à voir la racine de ce mot dans le sanscrit quaddhète, l'Incree, — Comment, sur l'agua, t. 1, p. 551

tions helléniques rendit la confédération moins nombreuse. Les Hellènes se trouvaient en sace de la route qui devait les mener à leurs destinées; s'ils avaient accompagné plus has la descente des autres tribus, ils n'auraient pas eu l'idée de remonter ensuite vers le nord-ouest. Marchant directement à l'ouest, ils auraient pris le rôle que remplirent plus tard les Iraniens. Ils n'auraient créé ni Sicyone, ni Argos, ni Athènes, ni Sparte, ni Corinthe. Ainsi je conclus qu'ils partirent à ce moment.

Je doute que cet événement soit résulté des causes qui avaient décidé l'émigration primitive des populations blanches. Le contre-coup en était déjà épuisé, car si les envahisseurs jaunes avaient poursuivi les fugitifs, on aurait vu tous les peuples blancs, arians, celtes et slaves, pour échapper à leurs atteintes, se précipiter également vers le sud et inonder cette partie du monde. Il n'en fut pas ainsi. A la même époque, à peu près, où les Arians descendaient vers la Sogdiane, les Celtes et les Slaves gravitaient dans le nord-ouest et trouvaient des routes, sinon libres, du moins assez faiblement défendues pour que le passage restât praticable. Il faut donc reconnaître que la pression qui déterminait les Hellènes à gagner vers l'ouest ne venait pas des régions supérieures : elle était causée par les congénères arians.

Ces nations, toutes également braves, étaient en froissement continuel. Les conséquences de cette situation violente amenaient la destruction des villages, le bouleversement des États et l'obligation pour les peuplades vaincues de subir le joug ou de s'enfuir. Les Hellènes, s'étant trouvés les plus faibles, prirent ce dernier parti, et, faisant leurs adieux à la contrée qu'ils ne pouvaient plus défendre contre des frères turbulents, ils montèrent sur leurs chariots, et, l'arc à la main, s'engagèrent dans les montagnes de l'ouest. Ces montagnes étaient occupées par les Sémites, qui en avaient chassé, ou du moins asservi les Chamites, auxquels avait plus anciennement appartenu l'honneur d'en dompter les aborigènes noirs. Les Sémites, battus par les Hellènes, ne résistèrent pas à ces vaillants exilés et se renversèrent sur la Mésopotamie, et plus les Hellènes avançaient, poussés par les nations iraniennes, plus ils forçaient de populations sémitiques à se déplacer pour leur donner passage, et plus ils augmentaient l'inondation de l'ancien monde assyrien par cette race mêlée. Nous avons déjà assisté à ce spectacle. Laissons les émigrants continuer leur voyage. On sait dans quels illustres lieux ce récit les retrouvera.

Après cette séparation, deux groupes considérables forment encore, la famille ariane, les nations hindoues et les Zoroastriens. Gagnant du

terrain et se considérant comme un seul peuple, ces tribus arrivòrent à la contrée du Pendjab. Elles s'y établirent dans les pâturages arrosés par le Sindh, ses cinq affluents et un septième cours d'eau difficile à reconnaître, mais qui est ou la Yamouna ou la Sarasvati (1). Ce vaste paysage et ses beautés étaient restés profondément gravés dans la mémoire des Zoroastriens-franiens longtemps après qu'ils l'avaient quitté pour ne plus le revoir. Le Pendjab était, à leur sens, l'Inde entière : ils n'en avaient pas vu davantage. Leurs connuissances sur ce point dirigérent celles de toutes les nations occidentales, et le Zend-Avesta, se réglant plus tard sur ce que les ancêtres avaient racouté, donnait à l'Inde la qualification de septuple.

Cette région, objet de tant de souvenirs, fut sinsi témoin du nouveau dédoublement de la famille ariane, et les clartés déjà plus vives de l'histoire (2) permettent de démâler acces bien

(1) Lamen, Zeitenhrift der Deutschaft Morgeni, Geselischaft . 1. ft.

(2) C'est ici que commence vés bindous. La philologie ve les chaethnique, au delà des mentre instruites les déclarent auto temps vésiques, le brahm néess, les Ciracs et les sienne le tradition de Lassen, Indison, Al

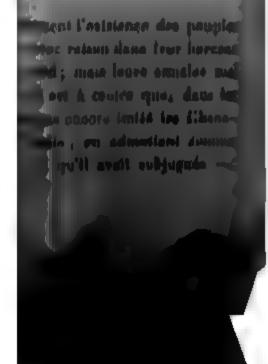

les corconstances du débat qui en lut l'origine. Je vais raconter la plus ancienne des guerres de religion.

Le genre de piété particulier à la race blanche. se révèle d'autant mieux dans sa portée raisonnante, qu'on est en situation de le mieux exanoner. Après en avoir constaté des lueurs påles mais bien reconnaissables chez les descendants métis des Chamites, après en avoir retrouvé de précieux fragments chez les familles sémitiques, on a vu plus à plein l'antique simplicité des croyances et l'importance souveraine qui leur était attribuée chez les Arians réunis dans leur première station avant l'exode des Rellènes. A ce moment le culte était simple. Il semblerait que tout, dans l'organisation sociale, fût tourné vers le côté pratique et jugé de ce point do vue: Ainsi, de même que le chef de la communanté, le juge du grand village, le vic-pate a'était qu'un magistrat électif entouré, pour tout prestige, du renom que lui donnaient sa hravoure, sa sagesse et le nombre de ses serviteurs et do ses troupeaux; de même que les guerriers, pères de famille, ne voyajent dans leurs filles que des aides utiles 🔐 labeur pastoral, chargées do soin de traire l' les olidares, et me nom que celui de l

imalies, les vaches et spaient pas d'autre ainsi, encore, s'ils to, ila n'imagi-

terrain et se considérant comme un seul peuple, ces tribus arrivèrent à la contrée du Pendjab. Elles s'y établirent dans les pâturages arrosés par le Sindh, ses cinq affluents et un septième cours d'eau difficile à reconnaître, mais qui est ou la Yamouna ou la Sarasvati (1). Ce vaste paysage et ses beautés étaient restés profondément gravés dans la mémoire des Zoroastriens-Iraniens longtemps après qu'ils l'avaient quitté pour ne plus le revoir. Le Pendjab était, à leur sens, l'Inde entière : ils n'en avaient pas vu davantage. Leurs connaissances sur ce point dirigèrent celles de toutes les nations occidentales, et le Zend-Avesta, se réglant plus tard sur ce que les ancêtres avaient raconté, donnait à l'Inde la qualification de septuple.

Cette région, objet de tant de souvenirs, sut ainsi témoin du nouveau dédoublement de la famille ariane, et les clartés déjà plus vives de l'histoire (2) permettent de démêler assez bien

<sup>(1)</sup> Lassen, Zeitschrift der Deutsch. Morgent. Gesellschaft, t. II, p. 200.

<sup>(2)</sup> C'est ici que commence véritablement l'existence des peuples hindous. La philologie va les chercher avec raison dans leur berceau ethnique, au delà des montagnes du nord; mais leurs annales mal instruites les déclarent autochthones. Il est à croire que, dans les temps védiques, le brahmanisme n'avait pas encore imité les Chananéens, les Grecs et les peuplades d'Italie, en admettant comme sienne la tradition de la race inférieure qu'il avait subjuguée. — Lassen, Indisch Alterth., t. I, p. 511.

les circonstances du débat qui en fut l'origine. Je vais raconter la plus ancienne des guerres de religion.

Le genre de piété particulier à la race blanche se révèle d'autant mieux dans sa portée raisonnante, qu'on est en situation de le mieux examiner. Après en avoir constaté des lueurs pâles mais bien reconnaissables chez les descendants métis des Chamites, après en avoir retrouvé de précieux fragments chez les familles sémitiques, on a vu plus à plein l'antique simplicité des croyances et l'importance souveraine qui leur était attribuée chez les Arians réunis dans leur première station avant l'exode des Hellènes. A ce moment le culte était simple. Il semblerait que tout, dans l'organisation sociale, fût tourné vers le côté pratique et jugé de ce point de vue. Ainsi, de même que le chef de la communauté, le juge du grand village, le viç-pati n'était qu'un magistrat électif entouré, pour tout prestige, du renom que lui donnaient sa bravoure, sa sagesse et le nombre de ses serviteurs et de ses troupeaux; de même que les guerriers, pères de famille, ne voyaient dans leurs filles que des aides utiles au labeur pastoral, chargées du soin de traire les chamelles, les vaches et les chèvres, et ne leur donnaient pas d'autre nom que celui de leur emploi; ainsi, encore, s'ils honoraient les nécessités du culte, ils n'imaginaient pas que les fonctions dussent en être remplies par des personnages spéciaux, et chacun était son propre pontife, et se jugeait les mains assez pures, le front assez haut, le cœur assez noble, l'intelligence assez éclairée, pour s'adresser sans intermédiaire à la majesté des dieux immortels (1).

Mais soit que dans la période qui s'écoula entre le départ des Grecs et l'occupation du Pendjab, la famille ariane, s'étant trouvée en long contactavec les nations aborigènes, eût déjà perdu de sa pureté et compliqué son essence physique et morale de l'adjonction d'une pensée et d'un sang étrangers; soit que les modifications survenues ne fussent que le développement naturel du génie progressif des Arians, toujours est-il que les anciennes notions sur la nature du pontificat se modifièrent insensiblement, et qu'un moment vint où les guerriers ne se crurent plus le droit ni la science de vaquer aux fonctions sacerdotales: des prêtres furent institués.

Ces nouveaux guides des consciences devinrent sur-le-champ les conseillers des rois et les modérateurs des peuples. On les appelait purehitas. La simplicité du culte s'altéra entre leurs mains; elle se compliqua, et l'art des sacrifices devint une science pleine d'obscurités dange-

<sup>(1)</sup> Laucu, Indisch. Alterth., t. l, p. 795.

reuses pour les profanes. On redouta dès lors de commettre, dans l'acte de l'adoration, des erreurs de forme qui pouvaient offenser les dieux et, afin d'éviter ce danger, on ne se risqua plus à agir soi-même : on eut recours au seul purobita. Il est probable qu'à la pratique de la théologie et des fonctions liturgiques cet homme spécial joignit, de bonne heure, des connaissances en médecine et en chirurgie; qu'il se livra à la composition des hymnes sacrés, et qu'il se rendit triplement vénérable aux yeux des rois, des guerriers, des populations tout entières par les mérites qui éclataient en sa personne au point de vue de la religion, de la morale et de la science (1).

Taudis que le pontife se créait aiusi des foncnons aublimes et bien propres à lui concilier l'admiration et les sympathies, les hommes libres n'étaient pas sans gagner quelque chose à la perte de plusieurs de leurs anciens droits, et, tout ainsi que le purohita, en s'emparant exclusivement d'une partie de l'activité sociale, en savait extraire des merveilles que les générations antérieures n'avaient pas soupçonnées, de même le chef de famille, vacant tout entier aux soins terrestres, se perfectionnait dans les arts matériels de la vie, dans la science du gouver-

<sup>(1)</sup> Lange, los, cit. Il est ses question de l'épaque où furent

nement, dans celle de la guerre et dans l'aptitude aux conquêtes.

L'ambition la plus inquiète n'avait pas le temps de réfléchir à la valeur de ce qu'elle avait cédé, et d'ailleurs les conseils du purohita, non moins que ses secours lorsque le guerrier était vaincu, ou blessé, ou malade, non moins que ses chants et ses récits, quand il était de loisir, contribuaient à l'impressionner en faveur de l'influence qu'il avait laissé naître, qu'il laissait croître à ses côtés, et à l'étourdir sur les dangers dont, pour l'avenir, elle pouvait menacer sa puissance et sa liberté.

D'ailleurs le purohita n'était pas un être qui pût sembler redoutable. Il vivait isolé auprès des chefs assez riches ou généreux pour entretenir sa vie simple et pacifique. Il ne portait pas les armes; il n'était pas d'une race ennemie. Sorti de la famille même du viç-pati ou de sa tribu, il était le fils, le frère, le cousin des guerriers (1). Il communiquait sa science à des disciples qui pouvaient le quitter à leur gré et reprendre l'arc et la flèche. C'était donc insensiblement et par des voies inconnues, même à ceux qui les suivaient, que le brahmanisme jetait ainsi les fondements d'une autorité qui allait devenir exorbitante.





le maniement direct des affaires temporelles, temoigne d'un grand perfectionnement politique et moral chez ces contemporains d'une époque que les érudits allemands appellent, avec une poétique justesse, la grise antériorité des temps (1). Les vic-pati comprirent qu'il serait bon de ne plus être pour leurs administrés, qui, insensiblement, devennient leurs sujets, les produits irréguliers de la ruse ou de la violence heureuse. On voulut qu'une consécration supérieure à l'élection populaire investit les pasteurs des peuples de droits particuliers au respect, et on imagina de faire dépendre la légitimité de leur caractère d'une espèce de sacre administré par les purobitas (a). Dés lors, l'importance des rois s'accrut sans doute, car ils étaient devenus participants à la nature des choses saintes, même sons avoir encore détrôné un dien. Mais le pouvoir mondain du sacerdoce fut également fondé. et l'on devine maintenant ce qu'il va devenir entre les mains d'hommes éclairés, pacifiques, d'une redoutable énergie dans le bien, et qui, schant que, pour une nation dévouée, corps et tme, à l'admiration de la bravoure, aucun pré-

<sup>(</sup>I) Die graue Vorsest.

Chicago, puer, etté, t. 1, p. 813. La consécration royale, dent tetal fort quantion dans le Ramayana, a encore été pratiquée dans le temps modernes, W. v. Fichlegel, Indische Hiblinthek, t. 1, 100.

texte, si sacré fût-il, ne pouvait couvrir le soupcon d'être lache, commençaient déjà à pratiquer des doctrines austères d'abstinences intrépides et de renoncements obstinés. Cet esprit de pénitence devait aboutir, un jour, à des mutilations effrénées, à des supplices absurdes, également révoltants pour le cœur et pour la raison. Les purohitas n'en étaient pas là encore. Prêtres d'une nation blanche, ils ne songezient même pas à de pareilles énormités.

La puissance sacerdotale était désormais assise sur des bases solides. Le pouvoir séculier, fier d'en obtenir sa consécration et de s'appuyer sur elle, servait volontiers ses développements. Bientôt, il put s'apercevoir que ce qui se demande se refuse aussi. Tous les rois ne furent pas égulement bien reçus des maîtres des sacrifices, et il suffit de quelques rencontres où la fermeté de ceux-ci se trouva d'accord avec les sentiments des peuples, il suffit que certains d'entre eux périssent martyrs de leur résistance aux vœux d'un usurpateur, pour que l'opinion publique, frappée de reconnaissance et d'admiration, fit aux purobitas réunis un pont vers les plus hautes entreprises.

Ils acceptérent le rôle éminent qui leur était attribué. Cependant, ja me crois ni à la prédomifans la politique d'une.

de résultate amenér

nance de⊮ classo

par de petites causes. Quand une révolution durable se produit au sein des sociétés, c'est que
les passions des triomphateurs ont pour rehoudir un sol plus ferme que des intérêts persounels, sans quoi elles rasent la terre et ne montent à rien. Le fait d'où le sacerdoce arian s'avisa
de faire jaillir ses destinées, loin d'être misérable ou ridicule, devait, au contraire, lui gagner
les sympathies intimes du génie de la race, et
l'observation qu'en firent les prêtres de cette
époque antique accuse, chez eux, une rare aptitude à la science du gouvernement, en même
temps qu'un esprit subtil, savant, combinateur
et logique jusqu'à la rage.

Voici ce dont s'aperçurent ces philosophes, et ce qu'ensuite imagina leur prévoyance. Ils considérèrent que les nations arianes se trouvaient entourées de peuplades noires dont les multitudes s'étendaient à tous les coins de l'horizon et dépassaient de beaucoup par le nombre les tribus de race blanche établies sur le territoire des Sept-Fleuves, et déjà descendues jusqu'à l'embouchure de l'Indus. Ils virent, en outre, qu'au milieu des Arians vivaient, sommises et paisibles, d'autres populations aborigènes qui ne laissaient pas que de former encore une masse considérable, et qui avaient déjà commencé à se mèler à estaines familles, probablement les plus pauvres, probablement les plus pauvres probablement les plus paux probablement les plus pauvres probablement les plus pau probablement les plus pau pau probablement les plus pau probablement l

conquérante. Ils remarquèrent sans peine combien les mulâtres étaient inférieurs en beauté, en intelligence, en courage à leurs parents blancs; et surtout ils eurent à réfléchir aux conséquences que pouvait amener, pour la domination des Arians, une influence exercée par les individualités métisses sur les populations noires soumises ou indépendantes. Peut-être avaientils sous les yeux l'expérience de quelques accessions fortuites de sang-mêlés à la dignité royale.

Guidés par le désir de conserver le souverain pouvoir à la race blanche, ils imaginèrent un état social hiérarchisé suivant le degré d'élévation d'intelligence. Ils prétendirent confier aux plus sages et aux plus habiles la conduite suprême du gouvernement. A ceux dont l'esprit était moins élevé, mais le bras vigoureux, le cœur avide d'émotions guerrières, l'imagination sensible aux excitations de l'honneur, ils remirent le soin de défendre la chose publique. Aux hommes d'humeur douce, curieux de travaux paisibles, peu disposés aux fatigues de la guerre, il se piquèrent de trouver un emploi convenable en les conviant à nourrir l'État par l'agriculture, à l'enrichir par le commerce et l'industrie. Puis, du grand nombre de ceux dont le cerveau n'était éclairé que de lueurs incomplètes, de tous ceux qui n'avaient pas l'âme prête à subir, sans faiblesse, le choc du danger, des gens trop paugame sur lequel ils jetèrent le niveau d'une égale infériorité, et décidèrent que cette classe humble gagnerait sa subsistance en remplissant ces fonctions pénibles ou même humiliantes qui sont cependant nécessaires dans les sociétés établies.

Le problème avait trouvé sa solution idéale, et personne ne peut refuser son approbation à un corps social ainsi organisé qu'il est gouverné par la raison et servi par l'inintelligence. La grande difficulté, c'est de faire passer un projet abstrait de cette espèce dans le moule d'une réalisation pratique. Tous les théoriciens du monde occidental y ont échoué : les purohitas crurent avoir trouvé le sûr moyen d'y réussir.

Partant de cette observation établie, pour eux, sur des preuves irréfragables, que toute supériorité était du côté des Arians, toute faiblesse, toute incapacité du côté des noirs, ils admirent, comme conséquence logique, que la proportion de valeur intrinsèque chez tous les bommes était en raison directe de la pureté du sang, et ils fondèrent leurs catégories sur ce principe.

Ces catégories, ils les appelèrent varna, qui signifiait couleur, et qui, depuis lors, a pris la signification de caste (1).

<sup>(1)</sup> Lassen, outer. cité, t. 1, p. 514. En kawi, varna a gardé son ens primitif et n'a pas acquis le sens dérivé. — Voir W. v. Humboldt, Ceber die Kawi Sprache, t. 1, p. 83.

Pour former la première caste, ils réunirent les familles des purohitas en qui éclatait quelque mérite, telles que celles des Gautama, des Bhrigou, des Atri (1), célèbres par leurs chants liturgiques, transmis héréditairement comme une propriété précieuse. Ils supposèrent que le sang de ces familles recommandables était plus arian, plus pur que celui de toutes les autres.

A cette classe, à cette varna, à cette couleur blanche par excellence, ils attribuèrent non pas d'abord le droit de gouverner, résultat définitif qui ne pouvait être que l'œuvre du temps, mais du moins le principe de ce droit et tout ce qui pouvait y conduire, c'est-à-dire, le monopole des fonctions sacerdotales, la consécration royale qu'ils possédaient déjà, la propriété des chants religieux, le pouvoir de les composer, de les interpréter et d'en communiquer la science; ensin, ils se déclarèrent, eux-mêmes, personnages sacrés, inviolables; ils se refusèrent aux emplois militaires, s'entourèrent d'un loisir nécessaire, et se vouèrent à la méditation, à l'étude, à toutes les sciences de l'esprit, ce qui n'excluait ni l'aptitude ni la science politiques (2).

<sup>(1)</sup> Lassen, ouvr. cité, p. 804.

<sup>(2)</sup> Lassen, Indisch. Alterth., t. I, p. 804 et pass. — Burnouf, Introduction à l'Hist. du Bouddhisme indien, t. I, p. 141. Le trait essentiel des brahmanes est de pouvoir lire les mantràs. — Lassen, ouvr. cité, p. 806. L'aumône, jadis facultative, est aujourd'hui obli-

Immédiatement au-dessous d'eux, ils placèrent la catégorie des rois alors existants avec leurs familles. En exclure aucun, c'eût été donner un démenti à la valeur de la consécration, et, en même temps, créer à l'organisation naissante des hostilités trop redoutables. A côté des rois, ils placèrent les guerriers les plus éminents, tous les hommes distingués par leur influence et leurs richesses, et ils supposèrent, plus ou moins justement, que cette classe, cette varna; cette couleur, était déjà moins franchement blanche que la leur, avait déjà contracté un certain mélange avec le sang aborigène, ou bien que, égale en pureté, tout aussi fidèle à la souche ariane, elle ne méritait néanmoins que le second rang, par la supériorité de la vocation intellectuelle et religieuse sur la vigueur physique. C'était une race grande, noble, illustre, que celle qui pouvait accepter une telle doctrine. Aux membres de la caste militaire, les purchitas donnérent le nom de kschattryas ou hommes forts. Ils leur firent un devoir religieux de l'exercice des armes, de la science stratégique, et, tout en leur concédant le gouvernement des peuples, sous

gatoire à l'égard des brahmanes. Le bien qui est fait à un homme de caste ordinaire acquiert un mérite simple; à un membre de la caste sacordotale, un mérite double; à un étudiant des Védas, le mérite se multiplie par cent mille, et si c'est d'un ascète qu'il s'agit, slors il devient incommensurable.

la réserve de la consécration religieuse, ils s'appuyèrent sur le sentiment public, imbu des doctrines libres de la race, pour leur resuser la puissance absolue (1).

Ils déclarèrent que chaque varna conférait à ses membres des priviléges inaliénables, devant

(1) Rien d'admirable comme les prescriptions que le Manava-Dharma-Sastra (traduction de Haughton, Londres, 1825, in-40, t. Il) adresse à la caste militaire et compile probablement de règlements plus anciens. Je ne puis résister au plaisir de traduire cette page, animée du plus pur esprit chevaleresque. Chap. x11, § 88 : « Ne « jamais quitter le combat, protéger le peuple et honorer les prêtres, a tel est le suprême devoir des rois, celui qui assure leur félicité.» § 89 : Ces maîtres du monde, qui, ardents à s'entre-désaire, dé-« ploient leur vigueur dans la bataille sans jamais tourner le visage, « montent, après leur mort, directement au ciel. » § 90 : « Que nul « homme, en combattant, ne frappe son ennemi avec des armes « pointues emmanchées de bois, ni avec des slèchés méchamment « barbelées, ni avec des traits empoisonnés, ni avec des dards de « seu. » § 91 : « Que, monté sur un char ou chevauchant un cour-« sier, il n'attaque pas un ennemi à pied, ni un homme esséminé, ni « celui qui demande la vie à mains jointes, ni celui dont la cheve-« lure dénouée couvre la vue, ni celui qui, épuisé de satigue, s'est « assis sur la terre, ni celui qui dit : Je suis ton captif. » § 92 : « Ni celui qui dort, ni celui qui a perdu sa cotte de mailles, ni celui « qui est nu ; ni celui qui est désarmé, ni celui qui est spectateur « et non acteur dans le combat, ni celui qui est aux prises avec un « autre. » § 93 : « Ayant toujours présent à l'esprit le devoir des « Arians, des hommes honorables, qu'il ne tue jamais quelqu'un qui « a rompu son arme, ni celui qui pleure pour un chagrin particu-« lier, ni celui qui a été blessé grièvement, ni celui qui a peur, ni « celui qui tourne le dos. » § 98 : « Telle est la loi antique et irré-« prochable des guerriers. De cette loi, nul roi ne doit jamais se " départir, quand il attaque ses ennemis dans la bataille. »

lesquels la volonté royale expiraif. Il était défendu au souverain d'empiéter sur les droits des prêtres. Il ne lui était pas moins interdit d'attenter à ceux des kachattryas ou des castes inférieures (1). Le monarque fut entouré d'un certain nombre de ministres ou de conseillers, sans le concours desquels il ne pouvait agir et qui appartenaient aussi bien à la classe des purchitas qu'à celle des guerriers (2).

Les constituants firent plus. Au nom des lois religieuses, ils prescrivirent aux rois une certaine conduite dans la vie intérieure. Ils réglèrent jusqu'à la nourriture et proscrivirent, de la manière la plus énergique, et sous des peines temporelles et spirituelles, toute infraction à leurs mandements. Leur chef-d'œuvre, à mon avis, à l'encontre des kschattryas et de la caste qui va suivre, est d'avoir su se départir de la rigueur des classifications pour ne pas monopoliser absolument les choses de l'intelligence dans le sein de leur confrérie. Ils comprirent, sans doute, que l'instruction ne peut être refusée à qui est capable de l'acquérir, de même qu'on la

<sup>(\$)</sup> Lamen, ower, cité, t. 1, p. 808.



<sup>(1)</sup> Manava-Dharma-Santra, chap. vii. § 123: Since the ser
a vants of the king, whom he has appointed guardians of disa tricte, are generally knaves, who seize what belongs to other men,
a from such knaves let him defend his people. a Cet article fut inspiré, selon toute vraisemblance, par la féodalité des kachattryss.

permet sans résultat aux intelligences mal créées pour la recevoir, puis, que si le savoir est une force et exerce un prestige, c'est à la condition d'avoir des spectateurs qui se peuvent saire, par eux-mêmes, une idée juste de son mérite, et qui, pour être en état d'en apprécier la valeur, doivent au moins avoir approché les lèvres de sa coupe.

Loin donc de défendre l'instruction aux kschattryas, les purchitas la leur recommandèrent, leur permirent la lecture des livres sacrés, les engagèrent à se les faire expliquer, et les virent avec complaisance s'adonner aux connaissances laïques, telles que la poésie, l'histoire et l'astronomie. Ils formaient ainsi, autour d'eux, une classe militaire intelligente autant que brave, et qui, si elle pouvait un jour trouver, dans l'éveil de ses idées, des excitations à combattre les progrès du sacerdoce, n'y rencontrait pas moins de motifs d'en être séduite, d'y sourire et de les favoriser au nom de cette sympathie instinctive que l'esprit inspire à l'esprit et le talent au talent. Toutesois, il ne saut pas se le dissimuler: quelles que sussent les dispositions intimes des kschattryas, l'intérêt général de leur caste et la nature des choses en faisaient pour les novateurs religieux une terrible pierre d'achoppement, et un danger devait tôt ou tard se montrer de ce côté-là.



Il n'en était pas de même de la varna qui venait après la caste guerrière. Ce fut celle des seggias, supposés moins blancs que les deux catégories sociales supérieures, et qui, probablement aussi, étaient moins riches et moins influents dans la société. Toutefois, leur parenté avec les deux hautes castes étant encore évidente et indiscutable, le nouveau système les considérs comme des hommes d'élite, des hommes deux fois nés (dvidja), expression consacrée pour représenter l'excellence de la race vis-à-vis des populations aborigènes (1), et ou en forma le peuple, le gros de la nation proprement dite, au-dessus duquel étaient les prêtres et les soldats, et ce fut pour cette raison que le nom d'Arians, abandonné par les kachattryas, comme par les purchitas, plus fiers, les uns de leur titre de forts, les autres de la qualification nouvellement prise de brahmanez, resta le partage de la troisième caste.

La loi de Manou, postérieure, du reste, dans sa forme actuelle, à l'époque en question, établit, d'après des autorités plus anciennes qu'ellemème, le cercle d'action où devait s'écouler l'existence des vayçias. On leur confia le soin du bétail. Le raffinement déjà considérable des mœurs ne permettait plus aux hautes classes de s'en occuper, comme avaient fait les ancêtres.

<sup>(1)</sup> Lecton, over, cité, t. I, p. 818.



Les vayçias firent le négoce, prétèrent de l'argent à intérêt et cultivèrent la terre (1). Appelés à concentrer ainsi dans leurs mains les plus grandes richesses, on leur commanda l'aumône et les sacrifices aux dieux. A eux aussi on permit de lire ou de se faire lire les Védas (2), et, afin d'assurer à leur caractère pacifique la tranquille jouissance des humbles, prosaïques, mais fructueux avantages qui leur étaient concédés, il fut sévèrement interdit aux brahmanes comme aux kschattryas d'empiéter sur leurs attributions, de se mêler à leurs travaux et d'obtenir, soit un épi de blé, soit un objet fabriqué, autrement que par leur intermédiaire. Ainsi, dès l'antiquité la plus haute, la civilisation ariane de l'Inde asseyait ses travaux sur l'existence d'une nombreuse bourgeoisie, fortement organisée et défendue, dans l'exercice de droits considérables, par toute la puissance des prescriptions religieuses (3). On re-

<sup>(3)</sup> L'importance de cette caste et l'instruence extra-légale qu'elle était capable d'exercer n'échappèrent pas du tout aux législateurs de l'Inde. Je lis dans le Manave-Dharma-Sastra, ch. viii, § 418:



<sup>(1)</sup> Lassen, ouvr. cité, t. I, p. 817.

<sup>(2)</sup> Manava-Dharma-Sastra, chap. x, § 1: « Let the three « twice-born classes, remaining firm in their several duties, care— « fully read the Veda; but a brahmen must explain it to them, not « a man of the other two classes: this is an established rule. » — Chap. x, § 79: « The means of subsistence peculiar to.... the « vaisya (are), merchandize, attending on cattle and agriculture; « but, with a view to the next life; the duties.... are almsgiving, « reading, sacrificing. »

marquera encore que, non moins que les kschattryas, cette classe était admise aux études intellectuelles, et que ses habitudes, plus paisibles, plus casanières que celles des guerriers, tendaient à l'en faire profiter davantage.

Avec ces trois hautes castes, la société hindoue, dans son idéal, était complète. En dehors de leur cercle, plus d'Arians, plus d'hommes deux fois nés. Cependant, il fallait tenir compte des aborigènes, qui, soumis depuis plus ou moins longtemps et peut-être un peu apparentés au sang des vainqueurs, vivaient obscurément au bas de l'échelle sociale. On ne pouvait repousser absolument ces hommes attachés à leurs vainqueurs et ne recevant que d'eux leur subsistance, uns se jeter, avec une barbare imprudence, dans des périls inutiles. D'ailleurs, par ce qui se passa ensuite, il est fort probable que les brabmanes maient déjà senti combien il serait contraire à leurs véritables intérêts de rompre avec ces multitudes noires qui, si elles ne leur rendaient pas les hoppeurs délicats et raisonnés des autres castes, les entouraient d'une admiration plus avengle et les servaient avec un fanatisme plus dévoué. L'esprit mélanien se retrouvait là bien

e With sigilant care should the king evert himself in compelling a muchant and machinishs to perform their respective duties; for, a when such men success from their duty, they throw this world it is confision.

entier. Le brahmane, prêtre pour les kschattryas et les vayçias, était Dieu pour la foule noire. On ne se brouille pas de gaieté de cœur avec de si chauds amis, et surtout quand il n'est pas besoin de faire beaucoup pour se les conserver.

Les brahmanes composèrent une quatrième caste de toute cette population de manœuvres, d'ouvriers, de paysans et de vagabonds. Ce fut celle des coudras ou des dazas, des serviteurs, qui reçut le monopole de tous les emplois serviles. Il fut rigoureusement défendu de les maltraiter, et on les soumit à un état de tutelle éternelle, mais avec l'obligation, pour les hautes classes, de les régir doucement et de les garder de la famine et des autres effets de la misère. La lecture des livres sacrés leur fut interdite; ils ne furent pas considérés comme purs, et rien de plus juste, car ils n'étaient pas Arians (1).

Après avoir ainsi distribué leurs catégories, les inventeurs du système des castes en fondèrent la perpétuité, en décrétant que chaque situation serait héréditaire, qu'on ne serait partie d'une varna qu'à la condition d'être né de père et de mère y appartenant l'un et l'autre (2). Ce ne sut pas encore assez. De même que les rois ne

<sup>(1)</sup> Lassen, Indisch. Alterth., t. 1, p. 817 et pass.

<sup>(2)</sup> Burnouf, Introduct. à l'Histoire du Bouddh. indien, t. I, p. 155.

— Manava- Dharma-Sastra, chap. x, § 5: « In all classes they, and they « only, who are born, in a direct order, of wives equal in classes and

pouvaient gouverner sans avoir obtenu la consécration brahmanique, de même nul ne fut admis à la jouissance des priviléges de sa caste avant d'avoir accompli, avec l'assentiment sacerdotal, les cérémonies particulières de l'accession (1).

Les gens oublieux de ces formalités obligées étaient exclus de la société hindoue (2). Impurs, fussent-ils nés brahmanes de père et de mère,

• virgins at the time of marriage, are to be considered as the same

in class with their fathers.

4) Mencos-Dharma-Sastra, chap. 11, § 26: « With auspicious acts prescribed by the veda, must ceremonies over conception and see forth, be duly performed, which purify the bodies of the three acteurs in this life, and qualify them for the next. » Ainsi ce n'émit pas seulement pour le bonheur de cette vie qu'il était nécessaire de se pourvoir de la consécration de sa caste, c'était encore pour amore le sort ultérieur dans l'autre. Puis les cérémonies commencient dès le moment présumé de la conception. C'était, à proprement parler, celles qui constituaient l'Hindou, indépendamment de l'idée de caste. Cette seconde condition était remplie d'une manière plus complète quelques années après. Chap. 11, p. 37: « Should a » brahmen, or his father for him, be desirous of his advancement in « secred knowledge; a cahatriya, of extending his power; or a » vauvya of engaging in mercantile business; the investiture may he « made in the fifth, sixth or eighth year respectively. »

"In Managa-Dharma-Sastra, chap. 11, § 38: a The ceremony of the investiture hallowed by the gayatri must not be delayed, in the case of a priest, beyond the sixteenth year, nor in that of a soldier, beyond the twenty second; nor in that of a merchant, beyond the twenty fourth. n § 39: a After that, all youths of these three classes, who have not been invested at the proper time, become cretyes, or outcasts, degraded from the gayatri, and contemned the the virtuous. n

on les appelait vratyas (1), brigands, pillards, assassins, et il est bien probable que, pour vivre, ces rebuts de la loi étaient souvent contraints de s'armer contre elle. Ils formèrent la base de tribus nombreuses qui devinrent étrangères à la nationalité hindoue.

Telle est la classification sur laquelle les successeurs' des purchitas imaginèrent de construire leur état social. Avant d'en juger les conséquences et le succès, avant, surtout, de nous arrêter devant la subtilité, les ressources inouïes, l'énergie soutenue, l'irrésistible patience employées par les brahmanes pour défendre et étendre leur ouvrage, il est indispensable de l'envisager à un point de vue général.

Au point de vue ethnographique, le système avait pour premier et grand tort de reposer sur une fiction. Les brahmanes n'étaient pas et ne pouvaient être les plus authentiques arians, à l'exclusion de telles familles de kschattryas et de vayçias dont la pureté n'était peut-être pas contestable, mais qui, par la position qu'elles occupaient dans la société, la mesure de leurs ressources, se voyaient forcément désignées pour tenir tel rang et non tel autre. Je suppose, d'autre part, que les illustres races des Gautama et des Atriaient compté dans leur arbre généalogique plu-



<sup>(1)</sup> Lassen, Indische Alterth., t. I, p. 821. Vrata, signific une horde vivant de pillage et sormée de gens de toute origine.

seurs alcules issues de pères guerriers à une époque où ces alliances étaient légales, et que, de plus, ces alcules aient eu, dans leur sang, une quantité plus ou moins grande d'alliage mélanien : voilà les Gautama, voilà les Atri reconnus métis. En sont-ils moins possesseurs des hyunnes sacrés composés par leurs ancêtres? Ne remplissent-ils pas auprès de rois puissants les fonctions de saccerdoces révérés? Puissants! ne le sont-ils pas eux-mêmes? Ils comptent parmi les coryphées du nouveau parti, et il ne faut pas s'attendre à ce que, faisant un retour sur leur propre extraction, dont peut-être, d'ailleurs, ils ignorent le vice, ils s'excluent volontairement de la caste suprême.

Toutefois, s'il s'agissait de n'examiner les choses qu'à travers les notions hindoues, on pourrait répondre qu'aussitôt que, par des mariages exclusifs, les races spéciales des brahmanes, des kachattryas, des vayçias eurent été fixées, la gradation, d'abord supposée, quant à la pureté relative, devint bientôt réelle; que les brahmanes se trouvèrent être plus blancs que les kachattryas, ceux-ci que les hommes de la troisième classe, qui, à leur tour, dominèrent, en ce point, ceux de la quatrième, presque complétement noits. En admettant cette façon de raisonner, il n'en est pas moins vrai que les byahmanes aux-mêmes n'étaient plus des blancs



parfaits et sans mélange. En face du reste de l'espèce, vis-à-vis des Celtes, vis-à-vis des Slaves, et plus encore des autres membres de la famille ariane, les Iraniens et les Sarmates, ils avaient adopté, dès lors, une nationalité spéciale et étaient devenus distincts de la souche commune. Supérieurs en illustration au reste des tribus blanches contemporaines, ils étaient inférieurs au type primitif et n'en possédaient plus l'énergie ancienne.

Plusieurs des facultés de la race noire avaient commencé à déteindre sur eux. On ne leur reconnaît plus cette rectitude de jugement, cette froideur de raison, patrimoine de l'espèce blanche, dans sa pureté, et l'on s'aperçoit, à la grandeur même des plans de leur société, que l'imagination tenait désormais une grande place dans leurs calculs et exerçait une influence dominante sur la combinaison de leurs idées. Comme élan d'intelligence, ouverture de vue, envergure de génie, ils avaient gagné. Ils avaient gagné par l'adoucissement de leurs premiers instincts, devenus moins rêches et plus souples. Mais en tant que métis, je ne leur trouve plus qu'un diminutif des vertus souveraines, et si les brahmanes se présentent ainsi déchus, à plus forte raison les kschattryas et, à un degré plus grand encore, les vayçias étaient ce qu'on peut appeler dégénérés des mérites fondamentaux. Nous avons observé

en Egypte que le premier effet, et le plus général, de l'immixtion du sang noir est d'esséminer le naturel. Cette mollesse ne fait pas des êtres dénués de courage; cependant elle altère et passionne la vigueur calme et on pourrait dire compacte, apanage du plus excellent des types. Les Chamites ne tombent sous l'observation qu'à un moment où ils ont trop perdu les caractères spéciaux de leur origine paternelle, et l'on ne saurait baser sur eux une démonstration exacte. Néanmoins, dans la langueur mêlée de férocité où nous les avons vus plongés, on reconnaît un point où sont arrivées aujourd'hui les classes ethniquement correspondantes de la nation hindoue. On est donc en droit de supposer que, dans leurs commencements, les Chamites ont eu aussi une période comparable à celle de la caste brahmanique à ses débuts. Pour les Sémites, dont on découvre mieux le principe, un tel rapprochement ne laisse rien à désirer. Ainsi toutes les expériences envisagées jusqu'ici donnent ce résultat identique : Le mélange avec l'espèce noire, lorsqu'il est léger, développe l'intelligence chez la race blanche en tant qu'il la tourne vers l'imagination, la rend plus artiste, lui prête des ailes plus vastes. En même temps, il désarme sa raison, diminue l'intensité de ses facultés pratiques, porte un coup irrémédiable à son activité et à sa force physique et enlève aussi, presque toujours, au groupe issu de cet hymen le pouvoir et le droit, sinon de briller beaucoup plus que l'espèce blanche et de penser plus profondément, du moins de lutter avec elle de patience, de fermeté et de sagacité. Je conclus que les brahmanes, s'étant engagés, avant la formation des castes, dans quelques mélanges mélaniens, étaient ainsi préparés pour la défaite quand viendrait le jour de lutter avec des races demeurées plus blanches.

Ces réserves faites, si l'on consent à ne plus en visager les nations hindoues qu'en elles-mêmes, l'admiration pour les législateurs doit être sans réserve. En face des castes normales et des populations décastées qui les entourent, ils paraissent vraiment sublimes. Il ne sera que trop facile de reconnaître plus tard combien, avec le cours des temps et la perversion inévitable des types sans cesse grandissant malgré tous les efforts, les brahmanes ont dégénéré; mais jamais les voyageurs, les administrateurs anglais, les érudits qui ont consacré leurs veilles à l'étude de la grande Péninsule asiatique, n'ont hésité à reconnaître que, au sein de la société hindoue, la caste des brahmanes conserve une supériorité imperturbable sur tout ce qui vit autour d'elle. Aujourd'hui, souillée par les alliages qui faisaient tant d'horreur à ses premiers pères, elle montre cependant, au milieu de son peuple, un degré de



pareté physique dont rien n'approche. C'est chez elle seule que l'on retrouve encore le goût de l'étude, la vénération des monuments écrits, le science de la langue sucrée; et le mérite de ses membres comme théologiens et grammairiens est assez véritable pour que les Colebrooke, les Wilson et d'autres indianistes justement admirés aient à se féliciter d'avoir recouru à leurs lumières. Le gouvernement britannique leur a même confié une partie importante de l'enseignement au collége de Fort-William. Ce reflet de l'ancienne gloire est bien terne, sans doute. Ce n'est qu'un écho, et cet écho va de plus en plus s'affaiblissant, à mesure qu'augmente la désorganisation sociale dans l'Inde. Pourtant le système hiérarchique inventé par les antiques purobitas est resté debout tout entier. On peut l'étudier bien complet dans toutes ses parties, et pour être amené à lui rendre, sans nul regret, l'honneur qui lui est dû, il suffit de calculer à peu près depuis combien de temps il dure.

L'ère de Kali remonte à l'an 3102 avant J. C. et on ne la fait commencer pourtant qu'après les grandes guerres héroïques des Kauravas et des Pandavas (1). Or, à cette époque, si le brahmanisme n'avait pas encore atteint tous ses dévelopments, il existait dans ses points principaux.

<sup>(1)</sup> Lassen, Indische Alterth., t. 1, p. 507 et pass



Le plan des castes était, sinon rigoureusement fermé, du moins tracé, et la période des purohitas dépassée depuis longtemps. Malheureusement le chiffre de 3102 ans a quelque chose de si énorme (1), que je ne veux pas trop presser la conviction sur ce point, et je me tourne d'un autre côté.

L'ère kachemyrienne commence un peu plus modestement, 2448 ans avant J. C. On la dit également postérieure à la grande guerre héroïque; par conséquent, elle laisse un intervalle de 654 ans entre son début et l'ère de Kali.

Tout incertaines que soient ces deux dates, si l'on en veut chercher de plus récentes, on n'en trouve pas, et à mesure que l'on avance, la clarté historique, devenant plus intense, ne permet pas de douter qu'on ne s'éloigne de l'objet cherché. Ainsi, après une lacune, à la vérité assez longue, au xiv<sup>e</sup> siècle avant J. C., on trouve le brahmanisme parfaitement assis et organisé, les écrits liturgiques fixés et le calendrier védique établi; il est donc impossible de descendre plus bas.

Nous avons trouvé l'ère de Kali trop exagérée; n'en parlons pas. Diminuons le nombre des années qu'elle réclame et rabattons-nous à l'ère

<sup>(4)</sup> Si l'on admei un jour, couramment, les dates extenordinaires de l'histoire égyptionne, il faudre bien s'accommister de calcule
plus fointains naoure paur les faits hechmaniques.

kachemyrienne. On ne peut descendre davantage uns rendre toute chronologie égyptienne impossible. A mon sens même, c'est beaucoup trop concéder au doute. Mais, pour ce dont il est question ici, je m'en contente. Ne considérons même pas que le brahmanisme existait visiblement longtemps avant cette époque et concluons que, de l'an 2448 avant J. C. à l'an du Seigneur 1852, il s'est écoulé 4300 ans, que l'organisation brahmanique vit toujours, qu'elle est aujourd'hui dans un état comparable à la situation des Égyptiens sous les Ptolémées du 111° siècle avant notre ère, et à celle de la première civilisation assyrienne à différentes époques, entre autres au vu• siècle. Ainsi, en se montrant généreux envers la civilisation égyptienne, en lui accordant, ce que je ne fais pas pour celle des brahmanes, toute la période antérieure à la migration et toute celle de ses débuts avant Ménès, elle aura duré depuis l'an 2448 jusqu'à l'an 300 avant J. C., c'est-à-dire 2148. Quant à la civilisation assyrienne, en reculant son point de départ aussi haut que l'on voudra, comme on ne peut le faire antérieur de beaucoup de siècles à l'ère kachemyrienne , il s'ensuit qu'il n'en faut pas même parler : elle s'arrête trop loin du but.

L'organisation égyptienne reste le seul terme de comparaison, et elle est en arrière, sur le type s'un elle a tiré sa vie, de 2152 ans. Je n'ai pas

besoin de confesser tout ce qu'il y a d'arbitraire dans ce calcul: on s'en aperçoit de reste. Seulement, il ne faut pas oublier que cet arbitraire a pour effet de rabaisser d'une manière énorme le chiffre des années de l'existence brahmanique; que j'y suppose bien bénévolement l'organisation des castes contemporaines de l'ère de Kachemyr; qu'avec une facilité non moins exagérée j'admets, contre toute vraisemblance, un synchronisme parfait entre les premiers développements du brahmanisme et la naissance de la civilisation dans la vallée du Nil, et enfin que je reporte au m' siècle avant J. C., époque où les véritables Égyptiens ne comptaient, pour ainsi dire, plus, la comparaison que j'en sais avec les brahmanes actuels, ce qui procure peu d'honneur à ces derniers. J'ai cru, toutesois, devoir cet hommage au siècle où naquit Manéthon. Ainsi, il est bien entendu qu'en ne faisant vivre la société hindoue que 2500 ans de plus que celle d'Assyrie, et 2000 ans de plus que celle d'Égypte, je la calomnie, je rabaisse sa longévité d'un bon nombre de siècles. Toutefois je persiste, parce que les chissres incomplets qui me sont là entre les mains me permettent encore d'établir le raisonnement qui suit :

Trois sociétés étant données, elles se perpétuent dans la mesure où se maintient le principe blanc qui fait également leur base. La société assyrienne, incessamment renouvelée au moyen d'affluents médiocrement purs, a déployé une extrême intensité de vie, a témoigné d'une activité en quelque sorte convulsive. Puis, assaillie par trop d'éléments mélaniens et livrée à des luttes ethniques perpétuelles, la lumière qu'elle projetuit a été perpétuellement syncopée, a sans cesse changé de direction, de formes et de couleurs, jusqu'au jour où la race ariane-médique est venue lui donner une nouvelle nature. Voilà le sort d'une société très-mélangée: c'est d'abord l'agitation extrême, ensuite la torpeur morbide, enfin la mort.

l'Égypte offre un terme moyen, parce que l'organisation de ce pays se tenait dans les demimenures. Le système des castes n'y exerçait qu'une influence ethnique très-restreinte, car il était incomplétement appliqué, les alliances hétérogènes étant restées possibles. Probablement, le noyau arian s'était senti trop faible pour commander absolument et il s'était rabattu à des transactions avec l'espèce noire. Il reçut le juste loyer de cette modération. Plus vivace que l'organisation assyrienne, surtout plus logique, plus compacte, moins fragile et moins variable, il eut une existence effacée, mêlée à moins d'affaires, moins influente sur l'histoire générale, mais plus honorable et plus longue de beaucoup.

Voici maintenant le troisième terme de l'ob-

hautes castes de l'Inde. Toutefois, si le régime des castes n'est pas parvenu à paralyser entièrement les exigences de la nature, il les a beaucoup réduites. Les progrès du mal ne se sont accomplis qu'avec une extrême lenteur, et comme la supériorité des brahmanes et des kschattryas sur les populations hindoues n'a pas cessé, jusqu'à nos jours, d'être un fait incontestable, on ne saurait prévoir, avant un avenir très-nébuleux, la fin définitive de cette société. C'est une grande démonstration de plus acquise à la supériorité du type blanc et aux effets viviliants de la séparation des races.

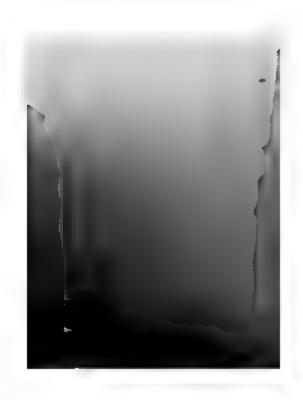

## CHAPITRE II.

## Développements du hrahmanisme.

Dans le tableau du régime inventé par les purchitas, et qui devint le brahmanisme, je n'ai encore indiqué que le système en lui-même, sans l'avoir montré aux prises avec les difficultés d'application, et j'ai choisi pour le dépeindre, non pas le moment où il commença à se former, se développant petit à petit, se complétant par des actes additionnels, mais l'époque de son apogée. Si j'ai voulu le représenter ainsi, dans sa plus haute taille, et des pieds à la tête, c'est afin qu'apprès avoir décrit l'enfance, je n'eusse pas à expliquer la maturité. Maintenant, pour voir le système à l'œuvre, rentrons dans le domaine de l'histoire.

La puissance des purohitas s'était établie sur deux fortes colonnes : la piété intelligente de la recenciane, d'une part, de l'autre le dévouement, mains noble mais plus fanatique, des métis et des aborigenes soumis. Cette puissance reposait sur les rayeiss, toujours enclins à chercher un appui

contre la prépondérance des guerriers, et sur les çoudras, pénétrés d'un sentiment nègre de terreur et d'admiration superstitieuse pour des hommes honorés de communications journalières avec la Divinité. Sans ce double appui, les purohitas n'auraient pu raisonnablement songer à attaquer l'esprit d'indépendance si cher à leur race, ou, l'ayant osé, n'auraient pas réussi. Se sachant soutenus, ils furent audacieux. Tout aussitôt, comme ils devaient s'y attendre, une vive résistance éclata dans une fraction nombreuse des Arians. Ce sut certainement à la suite des combats et des grands désastres amenés par cette nouveauté religieuse que les nations zoroastriennes, faisant scission avec la famille hindoue, sortirent du Pendjab et des contrées avoisinantes, et s'éloignèrent vers l'ouest, rompant à jamais avec des frères dont l'organisation politique ne leur convenait plus. Si l'on s'enquiert des causes de cette scission, si l'on demande pourquoi ce qui agréait aux uns écartait les autres, la réponse sans doute est difficile. Cependant je doute peu que les Zoroastriens, étant restés plus au nord et à l'arrière-garde des Arians-Hindous, n'aient conservé, avec une plus grande pureté ethnique, de bonnes raisons de se refuser à l'établissement d'une hiérarchie de naissance, factice à leur point de vue, et, donc, sans utilité, sans popularité chez eux. S'ils n'avaient pas dans leurs rangs des çoudras noirs ni de vayçias capres, ni de kachattıyas mulatres; s'ils étaient tous blancs, tous forts, tous égaux, aucun motif raisonnable n'existait pour qu'ils acceptassent, à la tête du corps social, des brahmanes moralement souverains. Il est, dans tous les cas, certain que le nouveau système leur inspira une aversion qui ne se dissimulait point. On trouve les traces de cette haine dans la réforme dont un très ancien Zoroastre, Zerduscht on Zeretoschtro fut le promoteur; car les dissidents ne conservèrent pas plus que les Hindous l'ancien entre arian. Ils prétendaient peut-être le ramener à une formule plus exacte. Tout porte, en effet, dans le magisme un caractère protestant, et c'est là que se voit la colère contre le brahmanisme (1). Dans le langage sacré des nations zoronstriennes, le Dieu des Hindons, le Déva, devint le Diw, le manvais esprit (2), et le mot *maaniou* regut la signification de *céleste* quand sa racine, pour les nations brahmaniques, conservait celle de fureur et de haine (3). Ce serait ici le cas d'appliquer le 101° vers du premier livre de Lucrèce.

La séparation ent donc lieu, et les deux peu-

<sup>(6)</sup> Lassen, our, cité, t. 1, p. 828

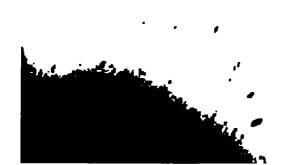

Ħ.

<sup>(1)</sup> Il y a dans le Zend-Avesta des restes de croyances brahmaniques qui ne se retrouvent pas dans la croyance actuelle des l'arsis. Burnouf, Comment, sur le Yaçna, t. 1, p. 342.

<sup>(2)</sup> La nom d'Indra est également donné par les Zoronstriens à un manvais gánia. — Lausen, ouor. cité, t. 1, p. 516.

ples, poursuivant leur vie à part, n'eurent plus de rapports que l'arc à la main. Néanmoins, tout en se rendant, sans mesure, aversion pour aversion, insulte pour insulte, ils se souvinrent toujours de leur origine commune et ne renièrent pas leur parenté.

Je noterai ici, en passant, que ce fut, selon toute vraisemblance, à peu de temps de cette séparation, que commença à se former le dialecte pràcrit et que la langue ariane proprement dite, si jamais elle exista sous une forme plus concrète qu'un faisceau de dialectes, acheva de disparattre. Le sanscrit domina longtemps encore à l'état d'idiome parlé et préexcellent, ce qui n'empêcha pas les dérivations de se multiplier et de tendre à refouler, à la longue, la langue sainte dans le mutisme éloquent des livres.

Heureux les brahmanes, si le départ des nations zoroastriennes avait pu les délivrer de toute opposition! Mais ils n'avaient encore lutté qu'avec un seul ennemi, et beaucoup d'opposants devaient s'efforcer de briser leur œuvre. Ils n'avaient expérimenté qu'une seule forme de protestation : d'autres plus redoutables allaient se révéler.

Les Arians n'avaient pas cessé de graviter vers le sud et vers l'est, et ce mouvement, qui a duré jusqu'au xvin° siècle de notre ère, et qui, peut- être même, se pours la lant lant

DES BACES HUMAINES. le brahmaniame est vivace, était suivi et, en partie, causé par la pression septenteionale d'autres populations qui arrivaient de l'ansienne patrie, Le Mahabharata racoute la grande histoire de cette tardive migration (1). Cen nonvenux venus, som la conduite des fils de Pandon, paraissent avoir suivi la route de leurs prédécesseurs et être senus dana l'Inde par la Sogdiane, où ils fondètent une ville qui , du nom de leur patriarche, sappelait Panda (2). Quant à la race à laquelle appartennient ces envalusseurs, le doute n'est po permis, Le mot qui les désigne veut dire un homme blane (3). Les brahmanes reconnaissent, son difficulté, ces ennems pour des rejetous de la hmille humaine, source de la nation bindoue. Ils Monent même la parenté de res intrus avec la race mysle orthodoxe des kouravas, Leurs femmes ésient grandes et blondes et jouissaient de cette lberté qui, chez les Tentous, bizarrerie à demi condunnée des Romaius, n'était que la continuation desprimitives contumes de la famille blanche (4).

Cos Pandavas mangosient toutes sortes de des, c'est-à-clire, se nourrissaient de berufs vaches, suprême abomination pour les hindous. Sur ce point, les réformés zor. ofM. t. f. p. 000 at pass.

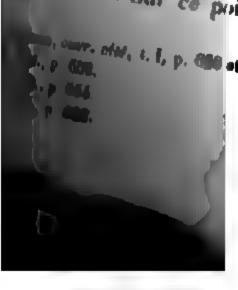

roastriens conservaient l'ancienne doctrine, et c'est une nouvelle et forte preuve rétrospective qu'un mode particulier de civilisation, et une déviation commune dans les idées religieuses, avait réuni longtemps les deux rameaux en dehors des idées primordiales de la race. Les Pandavas, irrespectueux pour les animaux sacrés, ne connaissaient pas davantage la hiérarchie des castes. Leurs prêtres n'étaient pas des brahmanes, pas même les purohitas de l'ancien temps. A ces différents titres, ils paraissaient, aux yeux des Hindons, frappés d'impureté, et leur contact compromettait gravement la civilisation brahmanique.

Comme on les reçut fort mal (ils ne s'attendaient pas, sans doute, à un autre accueil), une guerre s'engagea, qui eut pour théâtre tout le nord, le sud, l'est de la péninsule jusqu'à Videha et Viçala, et pour acteurs, toutes les populations, tant arianes qu'aborigènes (1). La querelle fut d'autant plus longue que les envahisseurs avaient des alliés naturels dans beaucoup de nations arianes de l'Himalaya, hostiles au régime brahmanique. Ils en trouvaient dans plusieurs peuples métis, plus intéressés encore à le repousser, et, s'il était possible, à l'abattre : conquérants et pillards, les pillards de toute couleur devenaient leurs amis (2).

<sup>(1)</sup> Lassen, ouvr. cité, t. I, p. 713.

<sup>(2)</sup> Ibid., p. 689. Les Pandavas paraissent avoir dû surtout leur

L'intérêt incline évidemment du côte des Kouravas qui défendaient la civilisation Poortant, après bien du temps et des pemes, après avoir longtemps repoussé leurs antagometes, les Kournvas finirent par succomber. Le Pendjab et de vastes contrées aux alentours resterent acquis aux envahisseurs plus blancs, et, par conséquent, plus énergiques que les nations brabmaniques, et la civilisation limdone, forcee de réder, s'enfonça davantage dans le sud-est. Mass elle était tenace en raison de l'immobilité de ses races. Elle n'ent qu'à attendre, et sa revanche sur les descendants des Pandavas foi éclatante. Coux-ci, vivant libres de toute restriction sacrée. se mélèrent rapidement aux indigènes l'eur merite ethnique se dégrada. Les brahman s reprirent le dessus. Ils enlacérent les fils dégénerés de Pandou dans leur aphère d'action, leur anposèrent idées et dogmes, et, les forçant de soisganiser aur les modèles donnés par eux, couconnèrent la victoire en leur foornissant une vaste auderdotale qui ne fut pas triée parmi ce qu'il y avait de misux. Aussi remarque-l-on, dans le Kuchemyr, que les hommes de la classe suprime sout plus bruns aujourd'hui que le reste



Chaye, Le Mahabbean Chaye, Le Mahabbean dahers de la de la population. C'est que leurs ancêtres viennent du sud (1).

Les rapports entre les castes ne surent pas, dans le nord, pareils à ce qu'ils étaient dans le sud. Les brahmanes ne s'y montrèrent pas intellectuellement supérieurs au reste des nationaux, ceux-ci n'obéirent jamais aisément à leur sacerdoce (2), et le mépris profond des vrais Hindous, des qualifications injurieuses, et, mieux que tout, une infériorité morale trèsmarquée punirent à jamais les descendants des Pandavas de la perturbation qu'ils avaient apportée un moment dans l'œuvre brahmanique. On peut donc observer ici ce phénomène, que ce sut moins de la pureté de la race que de l'homogénéité

(1) Les populations du Kachemyr et du Pendjab ont eu des contacts de toute espèce avec les peuples jaunes, tout aussi bien qu'avec les tribus noires ou mulâtres. Dans les temps plus modernes, ils ont été envahis par les Grecs Bactriens et les Saces, puis par les Arabes, les Afghans, les Baloukis. F. Lassen, Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes, t. III, p. 208: Indisch. Atterth., t. I, p. 404. Il résulte d'un tel état de choses que le pays bindou qui vit le premier dominer les tribus ariance est, aujourd'hui, un de ceux où ces dernières out subi le ples parélanges. Dans les temps épi-

ent déjà comptée parmi les

potino que faisaient les écri-

cleases : lea pécheure, las

de tente devilence, s'api-

5 p. 544.

ques , les Dirides du peuples répreuvés. —

(2) C'est sinsi '
vains grees des
agriculteurs
pliquer qu'
occidentes

(Pourou) las

des éléments ethniques, que résulta la victoire des brahmanes sur les descendants des Pandavas. Chez les premiers, tous les instincts étaient dassés et agissaient, sans se muire, dans des sphères spéciales; chez les seconds, le mélange illimité du sang les brouillait à l'infini. Nous avons déjà vu l'analogne de cette situation dans la dernière période de l'histoire tyrienne.

A dater de ce moment, de nombreuses nations arianes se trouvèrent encore à peu près retranchées de la nationalité hindoue, et réduites a un degré inférieur de dignité et d'estime. Il faut placer, dans cette catégorie, les tribus blanches, vivant entre la Surasvati et l'Undou-koh, et plusieurs des riverains de l'Indus, c'est-à-dire celles-là même qui, aux yeux de l'antiquité grecque on romaine, représentaient les populations de l'Inde (17. Au-dessous de ces peuplades dédaignées, il y en avait un tres-grand nombre d'impures, puis venaient les Aborigénes (2).



Ainsi, pour les brahmanes, terribles logiciens, l'humanité politique se divisait en trois grandes fractions : la nation hindoue proprement dite, avec ses trois castes sacrées et sa caste supplémentaire que l'on pourrait appeler de tolérance, sa-

Malayas étaient comptés au nombre des Bahlikas, avec les Ksudrakas (Oxydraques). Leurs brahmanes étaient considérés comme peu réguliers, et le Manava-Dharma-Sastra les accuse de négliger l'enseignement religieux. - Lassen. Indisch. Alterth., t. I, p. 197; A. W. V. Schlegel, Indische Bibliothek, t. I., p. 169 et pass. - Si les Grecs ne connaissaient les Hindous que par approximation, ceuxci n'étaient pas moins ignorants à leur égard. Dans les temps les plus anciens, les hommes d'au delà du Sindh avaient appelé les populations de l'ouest, Chamites et Sémites, avec lesquelles ils avaient des relations commerciales, Javana, mot très-difficile à expliquer, car s'il paraît désigner généralement des nations occidentales, il s'applique aussi à des tribus du nord, voire même du sud. Jawa signifie courir, faire invasion. (W. de Humboldt, Ueber die Kawi-Sprache, t. 1, p. 65 et pass.; Burnouf, Nouveau Journal asiatique, t. X, p. 238.) Plus tard, Javana désigna particulièrement les Arabes. La Bible, s'emparant de cette expression, l'applique aux habitants sémites de Chypre et de Rhodes, et même aux Turdétains d'Espagne, et les nomme Javanim. (Movers, das phænisische Alterthum., t. II, 1 to partie, p. 270.) Enfin, on trouve, dans une inscription de Darius, Jouna devenu la dénomination des Grece insulaires et comme l'usage de ce mot ches les Hellènes ést postérieur à Homère, il est à croire que les colons de la côte l'ont reçu des Perses,

Ames, l'ont transmis aux popu-

Alterth., t. I. p. 750.) Co.

connent recount les Grece

a antôrioura au 1º siècle

nine leiste

et, après l'avoir adopté pour en lations continentales. (Las n'est que très-tard que l' dans les Javanas, et avant notre ère. I nomme ainsi les partie d'un p-

L'intérêt incline évidemment du côté des Kouravas qui défendaient la civilisation. Pourtant, après bien du temps et des peines, après avoir longtemps repoussé leurs antagonistes, les Kouravas finirent par succomber. Le Pendjab et de vastes contrées aux alentours restèrent acquis aux envahisseurs plus blancs, et, par conséquent, plus énergiques que les nations brahmaniques, et la civilisation hindouc, forcée de céder, s'enfonça davantage dans le sud-est. Mais elle était tenace en raison de l'immobilité de ses races. Elle n'eut qu'à attendre, et sa revanche sur les descendants des Pandavas fut éclatante. Ceux-ci, vivant libres de toute restriction sacrée, se mélèrent rapidement aux indigènes. Leur mérite ethnique se dégrada. Les brahmanes reprirent le dessus. Ils enlacèrent les fils dégénérés de Pandou dans leur sphère d'action, leur imposèrent idées et dogmes, et, les forçant de s'organiser sur les modèles donnés par eux, couronnèrent la victoire en leur fournissant une caste sacerdotale qui ne fut pas triée parmi ce qu'il y avait de mieux. Aussi remarque-t-on, dans le Kachemyr, que les hommes de la classe suprême sont plus bruns aujourd'hui que le reste

vetoire a des renforts venus des régions septentrionales, tels que les Kulindas, etablis à l'est vers les sources du Gange. Le Mahabha-rata les considère comme une race pure, mais très en dehors de la culture hindoue.

rants par bandes. Regardons-les vivant, après tant desiècles, comme faisaient leurs aleux au temps où Rama vint combattre les insulaires de Ceylan, alors leurs congénères. Je ne prétends pas les énumérer tous, ce n'est pas mon affaire; j'indiquerai seulement quelques noms.

Les Kad-Erili-Garou, parlant le tamoui. Ils vont entièrement nus, dorment sous des grottes et des buissons, vivent de racines, de fruits et d'animaux qu'ils attrapent.

Ne sont-ce pas là les fils d'Anak, les Chorréens de l'Écriture (1)?

Les Katodis campent sous les arbres, mangent les reptiles crus, et, quand ils l'osent, se couchent sur les fumiers des villages hindous.

Les Kauhirs ne savent même pas se défendre contre les attaques des bêtes féroces. Ils fuient ou sont dévorés, et se laissent faire (2).

Les Kandas, très-adonnés aux sacrifices humains, égorgent les enfants hindous qu'ils volent, ou même en achètent des plus misérables parias, leurs semblables à beaucoup d'égards. En voilà assez (3).

- (i) Lassen, Indisch. Atterth., t. I., p. 364. Une tribu qui rappelle encore mieux les fils d'Anak est celle qui habitait jadis qui dela de la rive sud de la Yamouna, dans le désert de Dandaka, jusqu'à la Gadaouri. C'étaient des géants féroces, toujours enclins à attaquer les ermitages des ascètes brahmaniques. (Ouvr. cit., p. 524 et passim.)
  - (2) Lassen, Indisch. Allerth., t. 1, p. 372.
  - (5) Ibid., p. 377,



Les brahmanes donnaient à tous les peuples de cette triste catégorie le nom général de Mlekkhas, (1) sauvages, ou de Barbaras. Ce dernier som est incrusté dans toutes les langues de l'espèce blanche. Il témoigne assez de la supériorité que cette famille s'adjuge sur le reste de l'espèce humaine (2).

A considérer le nombre immense des Aborigines, les politiques de l'Inde comprenaient cependant que les renier ne les paralysait pas, et qu'il failait, mettant de côté toute répugnance, les rallier par un appât quelconque à la civilisation ariane. Mais le moyen? Que restait-il à leur offrir qui pût les tenter? Tous les bonheurs de ce monde étaient distribués. Les brahmanes imaginèrent pourtant de les leur proposer, même les plus hauts, même ceux que les premiers

Phoreterbuch, 1843

<sup>(1)</sup> Mickkas veut dire faible (Benfry, Knoyel, Krach w Gruber, Indien, p. 7.)

<sup>(2)</sup> Barbara, varvara indique un homme qui a les cheveux cripus; papoua a la même signification. (Benfey, toc. etc., Comme le met barbare est en usage dans toutes les langues de notre société, des faut conclure que les premiers peuples non blancs comme des Areas farent des paire, re qui est d'accord avec ce qui a été remarqué de l'énorme diffusion de cette race vers la Nord. (Lamen, Indich. Atterth., t. I., p. 835.) Plusieurs nations, non blanches, miliais ou noires portent, aujourd'hui, ce nom. Ainsi les llarbaras, sur la obte occidentale de l'Indus (Lassen, Zeitschrift für die Kunde des Morganisandes, t. III., p. 215); les Barabras, sur la cours supérieur de Mit; les Barbara d'Afrique, etc. (Meier, Hebratiches Wur

hautes castes de l'Inde. Toutefois, si le régime des castes n'est pas parvenu à paralyser entièrement les exigences de la nature, il les a beaucoup réduites. Les progrès du mal ne se sont accomplis qu'avec une extrême lenteur, et comme la supériorité des brahmanes et des kschattryas sur les populations hindoues n'a pas cessé, jusqu'à nos jours, d'être un fait incontestable, on ne saurait prévoir, avant un avenir très-nébuleux, la fin définitive de cette société. C'est une grande démonstration de plus acquise à la supériorité du type blanc et aux effets vivifiants de la séparation des races.

## CHAPITRE II.

## Développements du brahmanisme.

Dans le tableau du régime inventé par les purchitas, et qui devint le brahmanisme, je n'ai encore indiqué que le système en lui-même, sans l'avoir montré aux prises avec les difficultés d'application, et j'ai choisi pour le dépeindre, non pas le moment où il commença à se former, se développant petit à petit, se complétant par des actes additionnels, mais l'époque de son apogée. Si j'ai voulu le représenter ainsi, dans sa plus haute taille, et des pieds à la tête, c'est afin qu'apprès avoir décrit l'enfance, je n'eusse pas à expliquer la maturité. Maintenant, pour voir le système à l'œuvre, rentrons dans le domaine de l'histoire.

La puissance des purohitas s'était établie sur deux fortes colonnes : la piété intelligente de la race ariane, d'une part, de l'autre le dévouement, moins noble mais plus fanatique, des métis et des aborigenes soumis. Cette puissance reposait sur les vayeiss, toujours enclins à chercher un appui

rants par bandes. Regardons-les vivant, après tant de siècles, comme faisaient leurs aïeux au temps où Rama vint combattre les insulaires de Ceylan, alors leurs congénères. Je ne prétends pas les énumérer tous, ce n'est pas mon affaire; j'indiquerai seulement quelques noms.

Les Kad-Erili-Garou, parlant le tamoul. Ils vont entièrement nus, dorment sous des grottes et des buissons, vivent de racines, de fruits et d'animaux qu'ils attrapent.

Ne sont-ce pas là les fils d'Anak, les Chorréens de l'Écriture (1)?

Les Katodis campent sous les arbres, mangent les reptiles crus, et, quand ils l'osent, se couchent sur les fumiers des villages hindous.

Les Kauhirs ne savent même pas se défendre contre les attaques des bêtes féroces. Ils fuient ou sont dévorés, et se laissent faire (2).

Les Kandas, très-adonnés aux sacrifices humains, égorgent les enfants hindous qu'ils volent, ou même en achètent des plus misérables parias, leurs semblables à beaucoup d'égards. En voilà assez (3).

<sup>(1)</sup> Lassen, Indisch. Alterth., t. 1, p. 364. — Une tribu qui rappelle encore mieux les fils d'Anak est celle qui babitait jadis au delà de la rive sud de la Yamouna, dans le désert de Dandaka, jusqu'à la Gadaouri. C'étaient des géants féroces, toujours enclins à attaquer les ermitages des ascètes brahmaniques. 'Ourr. cit., p. 524 et passim.)

<sup>(2)</sup> Lassen, Indisch. Allerth., 1. 1, p. 572

<sup>(3)</sup> Ibid., p. 377.

Les brahmanes donnaient à tous les peuples de cette triste catégorie le nom général de Mlekkhas, (1) sauvages, ou de Barbaras. Ce dernier som est incrusté dans toutes les langues de l'espèce blanche. Il témoigne assez de la supériorité que cette famille s'adjuge sur le reste de l'espèce humaine (2).

A considérer le nombre immense des Aborigènes, les politiques de l'Inde comprenaient cependant que les renier ne les paralysait pas, et qu'il fallait, mettant de côté toute répugnance, les rallier par un appât quelconque à la civilisation ariane. Mais le moyen? Que restait-il à leur offrir qui pût les tenter? Tous les bonheurs de ce monde étaient distribués. Les brahmanes imaginèrent pourtant de les leur proposer, même les plus hauts, même ceux que les premiers

<sup>(1)</sup> Mickha veut dire faible. (Benfry, Encycl. Ersch u Gruber, Indien, p. 7.)

<sup>3;</sup> Barbara, varvara indique un homme qui a les cheveux cripus; papous a la même signification. (Benfey, loc. cit.) Comme le met barbare est en usage dans toutes les langues de notre société, il en faut conclure que les premiers peuples non blancs comus des Arsans furent des noirs, ce qui est d'accord avec ce qui a été remarqué de l'énorme diffusion de cette race vers le Nord. (Lassen, Induch. Atterth., t. 1, p. 835.) Plusieurs nations, non blanches, metisses ou noires portent, aujourd'hui, ce nom. Ainsi les Barbaras, sur la côte occidentale de l'Indus (Lassen, Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes, t. 111, p. 215); les Barabras, sur le cours supérieur du Nil; les Berbers d'Afrique, etc., Meier, Hebraisches Wurzelwerterbuch, 1845

Arians se faisaient forts de conquérir par la vigueur de leurs bras, j'entends le caractère divin, avec cette seule réserve, que tant de magnifiques perspectives ne devaient s'ouvrir qu'après la mort, que dis-je? après une longue série d'existences. Le dogme de la métempsycose une fois admis, rien de plus plausible, et comme le Mlekkha voyait, sous ses yeux, toutes les classes de la société hindoue agir en vertu de cette croyance, il avait déjà, dans la bonne foi de ses convertisseurs, une forte raison de se laisser convaincre.

Le brahmane véritablement pénitent, mortifié, vertueux, se flattait hautement de prendre place, après sa mort, dans une catégorie d'êtres supérieurs à l'humanité. Le kschattrya renaissait brahmane avec la même espérance au deuxième degré, le vayçia reparaissait kschattrya, le çoudra, vayçia (1). Pourquoi l'indigène ne serait-il pas devenu çoudra, et ainsi de suite? D'ailleurs il arriva que ce dernier rang lui fut conféré même de son vivant. Quand une nation se soumettait en masse, et qu'il fallait l'incorporer à un État hindou, on était contraint, malgré le dogme, de l'organi-

<sup>(1)</sup> Les fautes, les crimes produisaient le même effet en sens contraire: « As the son of a Sudra may thus attain the rank of a « Brahmen, and as the son of a Brahmen may sink to a level with « Sudras, even so must it be with him who springs from a Chsatriya; « even so with him, who was born of a Vaisya. » (Manava-Dharma-Sastra, chap. x, § 65.)

ser, et le moins qu'on pût faire pour elle, c'était encore de l'admettre immédiatement dans la dernière des castes régulières (1).

Des ressources politiques comme ce système de promesses réalisables moyennant résurrection ne peuvent s'improviser. Elles n'ont de valeur que lorsque la bonne foi de ceux qui les emploient est intacte. Dans ce cas, elles deviennent irrésistibles, et l'exemple de l'Inde le prouve.

Il y eut ainsi, vis-à-vis des Aborigènes, deux sortes de conquêtes. L'une, la moins fructueuse, fut opérée par les kschattryas. Ces guerriers formant une armée régulière quadruple, disent les poèmes, c'est-à-dire composée d'infanterie, de cavalerie, de chars armés et d'éléphants, et généralement appuyée d'un corps auxiliaire d'indigènes, se mettait en campagne et allait attaquer l'emomi. Après la victoire, la loi civile et religieuse interdisait aux militaires de procéder a l'incorporation des populations impures. Les kschattryas se contentaient d'enlever le pouvoir

<sup>(1)</sup> Les temps les plus anciens offrent des exemples de cette politique tolémente. Ainsi les Augas, les Poundres, les Bangas, les Soulmas et les Kalingas, populations aborigénes du sud-est, s'é taut converties, furent d'abord déclarées coudres en masse. Puis le roi des Augas, Lomàphda, ayant obtenu la main de la fille du souversin arian d'Ayodhya, ses descendants furent considéres comme fils de brahmanis et de kachattryss, (Lassen, Indische Alterthumskunde, t. 1, p. 1259.)

au chef promoteur de la querelle, et lui substituaient un de ses parents; après quoi ils se retiraient en emportant le butin et des promesses précaires de soumission et d'alliance (1). Les brahmanes procédaient tout autrement, et leur manière constitue seule la véritable prise de possession du pays et les conquêtes sérieuses (2).

Ils s'avançaient par petits groupes au delà du territoire sacré de l'Aryavarta ou Brahmavarta. Une fois dans ces forêts épaisses, dans ces marécages incultes où la nature des tropiques fait croître en abondance les arbres, les fruits, les fleurs, place les oiseaux aux riches plumages et aux chants variés, les gazelles par troupeaux, mais aussi les tigres et les reptiles les plus redoutables, ils construisaient des ermitages isolés où les Aborigènes les voyaient s'appliquant incessamment à la prière, à la méditation, à l'enseignement. Le sauvage pouvait les tuer sans peine. A demi nus, assis à la porte de leurs cabanes de branchages, seuls le plus souvent, tout au plus assistés de quelques disciples aussi désarmés

<sup>(1)</sup> Lassen, Indische Alterth., t. I, p. 535. — Il est douteux que la campagne de Rama contre les Raksasas, démons noirs du sud, ait déterminé l'établissement des Arians à Lanka ou Ceylan. Le vainqueur, après avoir détrôné Ravana, donna l'empire à un des frères de ce géant, et s'en retourna vers le nord. — Ramayana.

<sup>(2)</sup> Lassen, outr. cit., t. I, p. 578.

qu'eux-mêmes, le massacre ne présentait ni les difficultés ni les enivrements de la lutte. Cependant des milliers de victimes tombèrent (1). Mais, pour un ermite égorgé dix accouraient, se disputant le sanctuaire désormais sanctifié, et les vénérables colonies, étendant de plus en plus leurs ramifications, conquéraient irrésistiblement le sol. Leurs fondateurs ne s'emparaient pas moins de l'imagination de leurs farouches meurtriers. Ceux-ci, frappés de surprise ou d'une superstitieuse épouvante, voulaient enfin savoir ce qu'étaient ces mystérieux personnages si indifsérents à la soussirance et à la mort, et quelle tache étrange ils accomplissaient. Et voilà alors ce que les anachorètes leur apprennient : « Nous « sommes les plus augustes des hommes, et aul « ici-bas ne nous est comparable. Ce n'est pas « sans l'avoir mérité que nous possédons cette « dignité suprême. Dans nos existences anté-« rieures, on nous vit aussi misérables que vous-« mêmes. A force de vertus et de degrés en de-« grés, nous voici au point où les rois même « rampent à nos pieds. Toujours poussés d'une « unique ambition, aspirant à des grandeurs sans · limites, nous travaillons à devenir dieux. Nos \* pénitences, nos anstérités, notre présence ici,

<sup>(1)</sup> D'apres les légendes brahmaniques et les poèmes, les ascètes avaient affaire à des authropophages. (Lauren, Indische Alterth., t. 1, p. 558.)

« n'ent pas d'autre but. Tuez-nous ; nous aurons « réussi. Écontez-nous, croyez, bumiliez-sous, « servez, et sous deviendrez ce que nous som-« mes (1). »

Les sausages écontaient, croyaient et servaient. Il Aryavartagagnait une province. Les anachemetes devenaient la souche d'un rameau brahmanique local. Une colonie de kachattryas accourait pour gouverner et garder le nouveau territoire. Bien souvent presque tonjours, une tolérance nécessire soulfrit que les rois du pays prissent rang dans la caste militaire. Des vayçias se formèrent également, et, je le crois, sans un trop grand respect pour la pureté du sang. D'un district de l'Inde à l'autre, le reproche de manquer de pureté n'a jamais cessé de courir et d'atteindre même les brahmanes (2). Il est incontestable que ce reproche est fondé, et l'on en peut donner des preuves éclatantes. Ainsi, dans les temps

<sup>1)</sup> Manusca Islandous Bustra, chap. 8. \$ 62. c Islandous of the without removed, for the sake of preserving a private or a coa, a a manusca or a shell may expect the heatstacks of those hose-hors a bridge.

<sup>2,</sup> a fill and talingue homospies, who came from the executive of a figherabol, one was derived of intermisation with the white open a Those many stated that his case intermediated with the horizons of a fine fight with his horizons of flowers. All the Moderator homospies I must with a factor of the his of the most with a factor of the most rest was higher a factor of that one of them said that the tellings howards were higher a comparated white the Foundation (appears). Contains and Confirment a factor of the state of the factor of the factor

épiques, Lomapada, le roi indigène des Angas convertis, épouse Çanta, fille du roi arian d'Ayodhya (t). Ainsi encore, au xvuº siècle, lors des colonisations hindoues opérées chez les peuples jaunes, à l'est de la Kali, dans le Népal et le Boutan, on a vu les brahmanes se méler aux filles du pays et installer leur progéniture métisse comme caste militaire (2).

Procédant de cette manière, au nom de leur principe, rendant ce principe indispensable à l'organisation sociale, cependant le faisant plier, malheureusement pour l'avenir, très-judicieusement pour le présent, devant les difficultés trop grandes, les ascètes brahmaniques formaient une corporation d'autant plus nombreuse que la vie de ses membres était généralement sobre et toujours éloignée des travaux de la guerre. Leur système s'implantait profondément dans la société qui leur devait la vie. Tout se présentait bien : seulement, si grands que fussent les obstacles déjà surmontés, il en allait surgir de plus redoutables encore.

Les kschattryas s'apercevaient que si, dans cette organisation sociale, le rôle le plus brillant leur

<sup>(1)</sup> De même, aux termes du Ramayana, une des semmes du roi héroïque Dasaratha appartient à la nation kêkaya. Ce peuple, à la vérité, était arian; mais habitant au delà de la Sarasvati, hors des limites du territoire sacré, il était considéré comme réfractaire ou vratya.

<sup>(2)</sup> Lassen, ouer. cit., t. 1, p. 443 et 449.

« n'ont pas d'autre but. Tuez-nous : nous aurons « réussi. Écoutez-nous, croyez, humiliez-vous, « servez, et vous deviendrez ce que nous som-« mes (1). »

Les sauvages écoutaient, croyaient et servaient. L'Aryavarta gagnait une province. Les anachorètes devenaient la souche d'un rameau brahmanique local. Une colonie de kschattryas accourait pour gouverner et garder le nouveau territoire. Bien souvent, presque toujours, une tolérance nécessaire souffrit que les rois du pays prissent rang dans la caste militaire. Des vayçias se formèrent également, et, je le crois, sans un trop grand respect pour la pureté du sang. D'un district de l'Inde à l'autre, le reproche de manquer de pureté n'a jamais cessé de courir et d'atteindre même les brahmanes (a). Il est incontestable que ce reproche est fondé, et l'on en peut donner des preuves éclatantes. Ainsi, dans les temps

<sup>(1)</sup> Manava-Dharma-Sastra, chap. x, § 62: « Desertion of a life, without reward, for the sake of preserving a priest or a cow, a woman or a child, may cause the beatitude of those base-born a tribes. »

<sup>(2)</sup> a Of two telings bramines, who came from the vicinity of a Hyderabad, one was derived of intermixture with the white race. This man stated that his cast intermarried with the bramins of a the Dekkan; but not with those of Bengal or Guzerat. All the Mahrattas bramins I meet with appeared to be of unmixed white a descent; but one of them said that the telings bramins were highly a respected, while the Pendjaub, Guzerat, Cutche and Cashmere a bramins were regarded as impure. (Pickering, p. 181.)

épiques, Lomapada, le roi indigène des Angas convertis, épouse Canta, fille du roi arian d'Ayodhya (1). Ainsi encore, au xvii siècle, lors des colonisations bindoues opérées chez les peuples jaunes, à l'est de la Kali, dans le Népal et le Boutan, on a vu les brahmanes se mêler aux filles du pays et installer leur progéniture métisse comme caste militaire (2).

Procédant de cette manière, au nom de leur principe, rendant ce principe indispensable à l'organisation sociale, cependant le faisant plier, malheureusement pour l'avenir, très-judicieusement pour le présent, devant les difficultés trop grandes, les ascètes brahmaniques formaient une corporation d'autant plus nombreuse que la vie de ses membres était généralement sobre et toujours éloignée des travaux de la guerre. Leur système s'implantait profondément dans la société qui leur devait la vie. Tout se présentait bien : seulement, si grands que fussent les obstacles déjà surmontés, il en allait surgir de plus redoutables encore.

Les kachattryas s'apercevaient que si, dans cette organisation sociale, le rôle le plus brillant leur

<sup>(1)</sup> De même, aux termes du Ramayana, une des femmes du roi héroique Dasaratha appartient à la nation kékaya. Ce peuple, à la vérité, était arian ; mais habitant au delà de la Sarasvati, hors des limites du territoire sacré, il était considéré comme réfractaire ou vratya.

<sup>(\$)</sup> Lasson, over, cit., t. 1, p. 445 et 449.

riail assigné, la puissance que leur lassist le si duce avait plus de fleurs que de fruits. A pen réduits à la situation de satellites effacés, il devenait dissicile d'avoir une idée, une vole un plan différent de celui qu'avaient arrêté, eux, les brahmanes, et, tout rois qu'on les d ils se sentaient tellement eulacés par les prè que leur prestige, vis-à-vis des peuples, deve secondaire. Ce n'était pas non plus, pour avenir, un symptôme peu menaçant que de les brahmanes se poser, dans l'État, en diateurs éternels entre les souverains et l bourgeois, leurs peuples, peut-être même l guerriers, tandis qu'au moyen d'une énerg patience, d'un indomptable détachement joies humaines, ces mêmes brahmanes se faisi les pères, les augmentateurs de l'Aryavarta, les conversions en masse que leurs coura missionnaires opéraient dans les nations rigenes. Un tel tableau devait cesser, to tard, d'être considéré d'un œil placide pa princes, et les brahmanes paraissent ne avoir assez ménagé, même d'après les don de leur propre système, les mésiances et l bition des hommes qu'ils avaient le plus à ci dre.

Ce n'est pas qu'ils n'aient usé de quelques nagements. De même qu'ils avaient fait plic rigueur de leur système jusqu'au point d'adm

des chefs aborigènes à la dignité de kachattryas, ils avaient fait preuve d'une tolérance plus difficile encore à l'égard des Arians de cette caste, en permettant à plusieurs, que signalaient la sainteté, la science et des pénitences extraordinaires, de s'élever au rang de brahmane. L'épisode de Visvamitra, dans le Ramayana, n'a pas d'autre signification (1). On citerait encore la consécration d'un autre guerrier de la race des Kouravas. Mais de telles concessions ne pouvaient être que rares, et il faut avouer qu'en échange ils se réservaient la faculté d'épouser des filles de kachattryas, et de devenir rois à leur tour. Gendres des souverains, ils admettaient encore que les rejetons de leurs alliances suivaient une loi de décroissance, et se Pouvaient exclus de la caste succrdotale. Mais, u chef de leur mère, les prérogatives de la tribu Pallitaire leur revenaient pleinement, et la di-Ruité royale du même coup. Il y a, sur ce sujet, Une anecdote que j'intercalerai ici, bien qu'elle 🎍 uterrompe, ou peut-être parce qu'elle interrompt Les considérations un peu longues et assez arides.

Il existait, dans des temps très-anciens, à Tchampa, un brahmane. Ce brahmane eut une fille, et il demanda aux astrologues quel avenir était réservé à l'objet de son inquiète tendresse

<sup>(1)</sup> Burnoul, Introduction a l'Histoire du bouddhisme indien, 1-1, p. 591.

Ceux-ci ayant consulté les astres reconnurent, is l'unanimité, que la petite brahmani serait un jourmère de deux enfants, dont l'un deviendrait un saint illustre et l'autre un grand souverain. Le père fut transporté de joie à cette nouvelle, et aussitôt que la jeune fille se trouva nubile, remarquant avec orgueil comme elle était douée d'une beauté parfaite, il voulut concourir à l'accomplissement du destin, peut-être le hâter, et il s'en alla offrir son enfant à bandusara, roi de Pataliputhra, monarque renommé pour ses richesses et sa puissance.

Le don fut accepté, et la nouvelle épouse conduite dans le gynécée royal. Ses graces y firent trop de sensation. Les autres épouses du kachattrya la jugérent tellement dangereuse, qu'elles appréhendérent d'être remplacées dans le cœur du roi, et se mirent à chercher une ruse qui, tout aussi bien qu'une violence impossible, les pût débarrasser de leurs craintes, en écartant leur rivale. La belle brahmani était, comme je l'ai dit, fort jeune, et, probablement, sans beaucoup de malice. Les conjurées surent lui persuader que, pour plaire à son mari, il lui fallait apprendre à le raser, à le parfumer et à lui couper les cheveux. Elle avait tout le désir imaginable d'être une épouse soumise : elle obéit donc promptement à ces perfides conseils, de sorte que la première fois que Bandusara la fit appeler, elle se présenta

devant lui une aiguière d'une main et portant, de ma l'autre, tout l'appareil de la profession qu'elle venait d'apprendre.

Le monarque, qui, sans doute, se perdait un peu dans le nombre de ses femmes et avait en tête des préoccupations de toute nature, oublia les tendres mouvements dont il était agité un moment auparavant, tendit le cou et se laissa parer. Il fut ravi de l'adresse et de la grâce de servante, et tellement que le lendemain il la demanda encore. Nouvelle cérémonie, nouvel enchantement, et, cette fois, voulant, en prince généreux, reconnaître le plaisir qu'il recevait, il demanda à la jeune fille comment il pourrait la récompenser.

La belle brahmani indiqua naïvement un moyen sans lequel les promesses des astrologues ne pouvaient, en effet, s'accomplir. Mais le roi se récria bien fort. Il remontra cependant avec bonté, à la belle postulante, que, puisqu'elle était de la caste des barbiers, sa prétention était insoutenable, et qu'il ne commettrait certainement pas une action aussi énorme que celle dont elle le sollicitait. Aussitôt, explication; l'épouse meconnue revendique, avec le juste sentiment de la dignité blessée, sa qualite de brahmani, raconte pourquoi et dans quelle louable intention elle remplit les fonctions serviles qui scandalisent le roi tout en lui agréant. La vérité se fait jour, la beauté



triomphe, l'intrigue s'évanouit, et l'astrologie s'honore d'un succès de plus, à la grande satisfaction du vieux brahmane (1).

Ainsi, dans l'organisation autique de l'Inde, l'union de deux castes était, pour le moins, tolé-rée, et, en mille circonstances, les brahmanes devaient se trouver en concurrence directe avec les kschattryas pour l'exercice matériel de la souveraine puissance (2). Comment faire? Appliquer le principe de séparation dans sa rigueur entière, n'était-ce pas blesser tout le monde? Il y fallait des ménagements. D'autre part, si l'on en gardait

<sup>(1)</sup> Burnoul, Introduction à l'Histoire du bouddhisme indien, t. 1, p. 149.

<sup>(2)</sup> Le Manava-Dharma-Sastra (chap. 111) stipule, évidemment, une loi de tolérance que le système rigoureux n'admettait pas (§ 12) : s For the first marriage of the twice-born classes, a woman of the " same class is recommended; but for such as are impelled by a inclination to marry again, women in the direct order of the classes " are to be preferred, " - \$ 13: " A Sudra-Woman only must a be wife of a Sudra; she and a Vaicya, of a Vaicya; they two and a a Kabatriya of a Kabatriya; those two and a Brahmany of a Brahu men. v — § 14 : a A woman of the servile class is not men-" tioned, even in the recital of any ancient story, as the first wife a of a Brahmen or of a Kahatriya, though in the greatest difficulty a to find a suitable match. " - Aujourd'hui, toutes ces attenuations, en effet illogiques, out été supprimées; les alliances d'une caste A l'autre sont sévèrement interdites, et le Madana-Ratna-Pradipa dit expressement . " The marriage of twice born men with damsels s not of the same class,.... these parts of ancient law were abroa gated by wise legislators, a Malheureusement, la défense es venue quand le mal «'était déja beaucoup développé, Elle n'est ce pendant pas inutile

trop, le système même était en péril. On essaya de recourir, pour éviter le double écueil, à la logique et à la subtilité si admirables de la politique brahmanique.

Il fut établi que, dans la règle, le fils d'un kschattrya et d'une brahmani ne pourrait être ni roi ni prêtre. l'articipant, tout à la fois, des deux natures, il serait le barde et l'écuyer des rois. En tant que brahmane dégénéré, il pourrait être savant dans l'histoire, connaître les poésies profanes, en composer lui-même, les réciter à son maître et aux kschattryas rassemblés. Pourtant il n'aurait pas le caractère sacerdotal, il ne connaî. trait pas les hymnes liturgiques, et l'étude directe des sciences sacrées serait interdite à son intelligence. Comme kschattrya incomplet, il aurait le droit de porter les armes, de monter à cheval, de diriger un char, de combattre, mais en sousordre, et sans espoir de commander jamais luimême à des guerriers. Une grande vertu lui fut réservée : ce fut l'abnégation. Accomplir des exploits pour son prince et s'oublier en chantant les traits de valeur des plus braves, tel fut son lot; on l'appelait le soûta. Aucune figure héroique des épopées hindoues n'a plus de douceur, de grâce, de tendresse et de mélancolie. C'est le dévouement d'une femme dans le cœur indomptable d'un héros (1

<sup>(1)</sup> Lassen, ours out, t 1, p 480 - Le south est la veri-

Une fois le principe admis, les applications en devenaient constantes, et, en dehors des quatre castes légales, le nombre des associations parasites allait devenir incommensurable (1). Il le devint tellement, les combinaisons se croisant formèrent un réseau si inextricable, que l'on peut considérer aujourd'hui, dans l'Inde, les castes primitives comme presque étouffées sous les ramifications prodigieuses auxquelles elles ont donné naissance, et sous les greffes perpétuelles que ces ramifications supplémentaires ont causées à leur tour. D'une brahmani et d'un kschattrya nous avons vu naître les bardes-écuyers; d'une brahmani et d'un vayçia sortirent les ambastas, qui prirent le monopole de la médecine, et ainsi de suite. Quant aux noms imposés à ces subdivisions, les uns indiquent les fonctions spéciales qu'on leur attribuait, les autres sont simplement des dénominations de peuples indigènes étendues à des catégories qui, sans doute, avaient mérité de les prendre, en se mélant à leurs véritables propriétaires (2).

table prototype de l'écuyer de la chevalerie errante, du Gandolin ou Gwendolin d'Amadic.

(1) Lassen, ouer. cit., t. 1, p. 196.

(2) La loi cherchait, cependant, à retenir tout en cédant; ainm, elle n'est à peu près clémente que pour les unions contractées entre les castes rapprochées l'une de l'autre, et voici ce qu'elle dit, par exemple, du produit d'un guerrier avec une femme de la classe servile : « ' atrya with mile of the Suden-class, springs

Cet ordre apparent, tout ingénieux qu'il fût, devenait, en définitive, du désordre, et bien que les compromis dont il résultait eussent été inséparables des débuts du système, il n'était pas douteux que, si l'on voulait empécher le système lui-même de périr sous l'exubérance de ces concessions néfastes, il ne fallait pas louvoyer plus longtemps, et qu'un remède vigoureux devait, quoi qu'il pût arriver, cautériser au plus vite la plaie ouverte aux flancs de l'état social. Ce fut d'après ce principe que le brahmanisme inventa la catégorie des tchandalas, qui vint compléter d'une manière terrible la hiérarchie des castes impures.

Les dénominations insultantes et les rigueurs n'avaient pas été ménagées aux Arians réfractaires ni aux Aborigènes insoumis. Mais on peut dire que l'expulsion, et même la mort, furent peu de chose auprès de la condition immonde à laquelle ces quatre castes légales eurent à savoir que seraient désormais condamnés les malbeureux issus de leurs mélanges par des hymens défendus. L'approche de ces tristes êtres fut à elle seule une honte, une souillure dont le

\* a creature, called Ugen, with a nature partly warfike and partly service, ferocious in his manners, cruel in his acts. \* (Manava-Dharma-Sastra , chap. z, § 9.) — Co passage sufficient soul à prouver l'importance que les brahmanes apportaient à conserver la sang arian emente des qualites morales qu'ils lui reconnaissaient.



kschattrya pouvait, à son gré, se laver en immolant ceux qui s'en rendaient coupables. On leur refusait l'entrée des villes et des villages. Qui les apercevait pouvait lancer les chiens sur eux. Une fontaine où on les avait vus boire était condamnée. S'établissaient-ils en un lieu quelconque, on avait le droit de détruire leur asile. Enfin, il ne s'est jamais trouvé sur la terre de monstres détestés contre lesquels une théorie sociale, une abstraction politique, se soit plu à imaginer de si épouvantables effets d'anathème. Ce n'étaient pas les malheureux tchandalas que l'on considérait au moment où l'on fulminait des menaces si atroces: c'étaient leurs futurs parents qu'il s'agissait d'effrayer. Aussi, saut-il le reconnaître, si la caste réprouvée a senti, en quelques occasions, s'appesantir sur elle le bras sanguinaire de la loi, ces occasions ont été rares. La théorie lutta ici vainement contre la douceur des mœurs hindoues. Les tchandalas furent méprisés, détestés; pourtant ils vécurent. Ils possédèrent des villages qu'on aurait eu le droit d'incendier, et qu'on n'incendia point. On ne prit même pas tant de soin de fuir leur contact, qu'on ne tolérât leur présence dans les villes. On les laissa s'emparer de plusieurs branches d'industrie, et nous avons vu tout à l'heure la brahmani de Tchampa prise pour une tchandala par le roi son mari, parce qu'elle remplissait un office concédé à cette tribu,

et, cependant, favorablement accueillie chez un monarque même. Dans l'inde moderne, des fonctions réputées impures, comme celles de boucher, par exemple, rapportent de gros bénéfices aux tchandalas qui s'en mélent. Plusieurs se sont enrichis par le commerce des blés. D'autres jouent un rôle important dans les fonctions d'interprètes. En montant au plus haut de l'échelle sociale, on trouve des tchandalas riches, heureux et, indépendamment de l'idée de caste, considérés et respectés. Telle dynastie hindone est bien connue pour appartenir à la caste impure, ce qui ne l'empêche pas d'avoir pour conseillers des brabmanes qui se prosternent devant elle. Il est vrai qu'un pareil état de choses n'a pu être amené. que par les bouleversements survenus depuis les invasions étrangères. Quant à la tolérance pratique et à la douceur des mœurs opposée à la fureur théorique de la loi, elle est de tous les temps (+).

J'ajouterai seulement que, de tous les temps aussi, les tehandalas, s'ils enrent quelque chose d'arian dans leur origine, comme on ne peut en

<sup>(</sup>f) Le comte E. de Warren, l'Inde anglaise en 1845. — Dans de époques antiques, on a su déjà des hommes qui, sans être de caste guerelles, pourstont devenir souverains. Le plus ancien copire établé dans le sud fut celui du l'ândja, dont Madhùra la mpitate il avait éte fondé par un vayeix venu du nord, aque des guerres de Rama (Lassen, Indische

douter, n'ont rien eu de plus pressé que de le perdre. Ils ont usé de la vaste latitude de déshonneur où on les abandonnait, pour s'allier et se croiser, sans fin, avec les indigènes. Aussi sontils, en général, les plus noirs des Hindous, et quant à leur dégradation morale, à leur lâche perversité, elle n'a pas de limites (1).

L'invention de cette terrible caste eut certainement de grands résultats et je ne doute pas qu'elle n'ait été assez puissante pour maintenir dans la société hindoue la classification qui enformait la base, et mettre un grand obstacle à la naissance de nouvelles castes, au moins au sein des provinces déjà réunies à l'Aryavarta. Quant à celles qui le furent ensuite, les sources des catégories ne doivent pas non plus être recherchées trop strictement.

Là comme ailleurs, alors comme auparavant, les brahmanes firent ce qu'ils purent. Il leur suffit d'avoir une apparence pour commencer, et de n'établir leurs règles qu'une fois l'organisation assise. Je ne répéterai pas ici ce que j'ai dit pour

(1) C'est à ce dernier trait que les brahmanes prétendent reconnaître surtout les castes impures : « Him, who was born of a

- « sinful mother, and consequently in a low class, but is not openly
- « known, who, though wor!
- a a worthy man, let peo
- « tuous dignity, harshar
- < of prescribed duties,
- « mother. » (Manava-

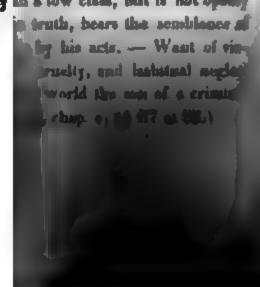

le Boutan et le Népal. Ce qui arriva dans ces contrées se produisit dans bien d'autres. Toutefois, il ne faut pas perdre de vue que, quel que fut le degré dans lequel la pureté du sang arian se compromit en tel ou tel lien, cette pureté restait toujours plus grande dans les veines des brahmanes d'abord, des kachattrysa ensuite, que dans celles des autres castes locales, et de là cette supériorité incontestable qui, même aujourd'hui, après tant de bouleversements, n'a pas encore înit défaut à la tête de la société brahmanique. Puis si la valour ethnique de l'ensomble perdait de son élévation, le désordre des éléments n'y était que passager. L'amalgame des races se faisait plus promptement au sein de chaque caste en se trouvant limité à un petit nombre de principes, et la civilisation baussait on baissait, mais ne se transformait pas, car la confusion des instincts faisait amez promptement place dans chaque catégorie à une unité véritable, bien que de mérite souvent très-pâle. En d'autres termes, autant de castes, autant de races métimes, mais closes et facilement équilibrées.

La catégorie des tchandalas répondait à une trécessité implacable de l'institution, qui devait aurtout paraltre odieuse aux familles militaires. l'ant de lois, tant de restrictions arrétaient les bachatteyas dans l'expreice de leurs droits guer-

**iont da**ns l**e**ur indépen-

dance personnelle, les génaient dans l'effervescence de leurs passions, en leur défendant l'abord des filles et des femmes de leurs sujets. Après de longues hésitations, ils voulurent secouer le joug, et, portant la main à leurs armes, déclarèrent la guerre aux prêtres, aux ermites, aux ascètes, aux philosophes dont l'œuvre avait épuisé leur patience. C'est ainsi qu'après avoir triomphé des hérétiques zoroastriens et autres, après avoir vaincu la féroce inintelligence des indigènes, après avoir surmonté des difficultés de toute nature pour creuser au courant de chaque caste un lit contenu entre les digues de la loi et le contraindre à n'empiéter pas sur le lit des voisins, les brahmanes voyaient venir maintenant la guerre civile et la guerre de l'espèce la plus dangereuse, puisqu'elle avait lieu entre l'homme armé et celui qui ne l'était pas (1).

L'histoire du Malabar nous a conservé la date, sinon de la lutte en elle-même, du moins d'un de ses épisodes qui fut certainement parmi les principaux. Les annales de ce pays racontent qu'une grande querelle s'émut entre les kschattryas et les sages dans le nord de l'Inde, que tous les guerriers furent exterminés, et que les vainqueurs conduits par Paraçou Rama, célèbre brahmane qu'il ne faut pas confondre avec le héros

<sup>(1)</sup> Lassen, ouvr. cit., t. 1, p. 719-720.

du Ramayana, vinrent, après leurs triomphes, s'établir sur la côte méridionale, et y constituérent un État républicain. La date de cet événement, qui sournit le commencement de l'ère malabare, est l'an 1176 av. J. C. (1).

Dans ce récit, il entre un peu de forfanterie. Généralement l'usage des plus forts n'est pas d'abandonner le champ de bataille, et surtout quand le vaincu est anéanti. Il est donc vraisemblable que, tout au rebours de ce que prétend leur chronique, les brahmanes furent battus et forcés de s'expatrier, et qu'en haine de la caste royale dont ils avaient dû subir l'insulte, ils adoptèrent la forme gouvernementale qui ne reconnaît pas l'unité du souverain.

Cette défaite ne fut, d'ailleurs, qu'un épisode de la guerre, et il y eut plus d'une rencontre où les brahmanes n'obtinrent pas l'avantage. Tout indique aussi que leurs adversaires, Arians presque autant qu'eux, ne se montrèrent pas dénués d'habileté et qu'ils ne mirent pas dans la puissance de leurs épées une confiance tellement absolue, qu'ils n'aient cru nécessaire d'aiguiser encore des armes moins matérielles. Les kschattryas se placèrent très-adroitement au sein même des ressources de l'ennemi, dans la citadelle théologique, soit afin d'émousser l'influence des brah-

<sup>(1)</sup> Lassen, ouer, cit., 1-1, p. 557.

manes sur les vayçias, les çoudras et les indigènes, soit pour calmer leur propre conscience et éviter à leur entreprise un caractère d'impiété qui l'aurait rendue promptement odieuse à l'esprit profondément religieux de la nation.

On a vu que, pendant le séjour dans la Sogdiane et plus tard, l'ensemble des tribus zoroastriennes et hindoues professait un culte assez simple. S'il était plus chargé d'erreurs que celui des époques tout à fait primordiales de la race blanche, il était moins compliqué, cependant, que les notions religieuses des purohitas qui commencèrent le travail du brahmanisme. A mesure que la société hindoue gagnait de l'âge et qu'en conséquence le sang noir des aborigènes de l'ouest et du sud et le type jaune de l'est et du nord s'infiltraient davantage dans son sein, les besoins religieux auxquels il fallait répondre variaient et devenaient exigeants. Pour satisfaire l'élément noir, Ninive et l'Égypte nous ont appris déjà les concessions indispensables. C'était le commencement de la mort des nations arianes. Celles-ciavaient continué à être purement abstraites et morales, et bien que l'anthropomorphisme fût peut-être au fond des idées, il ne s'était pas encore manifesté. On disait que les dieux étaient beaux, beaux à la manière des héros arians. On n'avait pas songé à les portraire.

Quand les deux éléments noir et jaune eurent



la parole, il fallut changer de système, il fallut que les dieux eux-mêmes sortissent du monde idéal dans lequel les Arians avaient trouvé du plaisir à laisser planer leurs sublimes essences. Quelles que pussent être les différences capitales exisunt, d'ailleurs, entre le type noir et le type jaune, sas avoir besoin de tenir compte, non plus, de ce fait que ce fut le premier qui parla d'abord et fut toujours écouté, tout ce qui était aborigène se réunit, non-seulement pour vouloir voir et toucher les dieux qu'on lui vantait tant, mais aussi pour qu'ils lui apparussent plutôt terribles, farouches, bizarres et différents de l'homme, que beaux, doux, bénins, et ne se plaçant au-dessus de la créature humaine que par la perfection plus grande des formes de celle-ci. Cette doctrine eût été trop métaphysique au sens de la tourbe. Il est bien permis de croire aussi que l'inexpérience primitive des artistes la rendait plus difficile à réaliser. On voulut donc des idoles très-laides et d'un aspect épouvantable. Voilà le côté de dépravation.

On a dit quelquesois, pour trouver une explication à ces bizarreries repoussantes des images palennes de l'Inde, de l'Assyrie et de l'Égypte, à ces obscénités hideuses où les imaginations des peuples orientaux se sont toujours complu, que la faute en revenait à une métaphysique abstruse, qui ne regardait pas tant à présenter aux

yeux des monstruosités qu'à leur proposer des symboles propres à donner pature aux considérations transcendantales. L'explication me paraît plus spécieuse que solide. Je trouve même qu'elle prête, bien gratuitement, un goût pervers aux esprits élevés qui, pour vouloir pénétrer les plus subtils mystères, ne sont cependant pas, ipso facto, dans la nécessité absolue de rudoyer et d'avilir leurs sensations physiques. N'est-il pas moyen de recourir à des symboles qui ne soient pas répugnants? Les puissances de la nature, les forces variées de la Divinité, ses attributs nombreux ne sauraient-ils être exprimés que par des comparaisons révoltantes? Lorsque l'hellénisme a voulu produire la statue mystique de la triple Hécate, lui a-t-il donné trois têtes, six bras, six jambes, a-t-il contourné ses visages dans d'abominables contractions? L'a-t-il assise sur un Cerbère immonde? Lui a-t-il disposé sur la poitrine un collier de têtes et dans les mains des instruments de supplice souillés des marques · d'un emploi récent? Quand, à son tour, la foi chrétienne a représenté la Divinité triple et une, s'est-elle jetée dans les horreurs? Pour montrer un saint Pierre, ouvrant à la fois le monde d'en haut et celui d'en bas, a-t-elle pris son recours à la caricature ? Nuilement. L'hellénisme et la pen-

Militement se dispenser

na des anjets qui, cel

sée catholique ont

d'en appeler '

pendant, n'étaient pas moins métaphysiques que les dogmes hindous, assyriens, égyptiens les plus compliqués. Ainsi, ce n'est pas à la nature de l'idée abstraite en elle-même qu'il faut s'en prendre quand les images sont odieuses : c'est à la disposition des yeux, des esprits, des imaginations auxquelles doivent s'adresser les représentations figurées. Or, l'homme noir et l'homme 'jaune ne pouvaient bien comprendre que le laid : c'est pour eux que le laid fut inventé et resta toujours rigoureusement nécessaire.

En même temps que chez les Hindous il fallait produire ainsi les personnifications théologiques, il était de même nécessaire de les multiplier, afin, en les dédoublant, de leur faire présenter un sens plus clair et plus facile à saisir. Les dieux peu nombreux des âges prinordiaux, Indra et ses compagnons, ne suffirent plus à rendre les séries d'idées qu'une civilisation de plus en plus vaste enfantait à profusion. Pour en olter un exemple , la notion de la richesse étant devenue plus familière à des masses qui avaient appris à en apprécier les causes et les effets, on mit ce puissant mobile social sous la garde d'un maître céleste, et un inventa Kouréra, décare faite de manière à satisfaire ploinement ie goût des noirs (1).

<sup>\*\*</sup> Lenom, Indiceha Alterthumukunda, I. I., p. 771. — Du reste, april brahmenique listlé langiampa avant d'en venir à l'anthre-45.

Dans cette multiplication des dieux il n'y avait. cependant pas que de la grossièreté. A mesureque l'esprit brahmanique lui-même se raffinait, il faisait effort et cherchait à ressaisir l'antique vérité échappée jadis à la race ariane, et, en même temps qu'il créait des dieux inférieurs pour satisfaire les aborigènes ralliés, ou encore qu'il tolérait d'abord et acceptait ensuite les cultes autochthones, il montait de son côté. Il cherchait par en haut, et imaginant des puissances, des entités célestes supérieures à Indra, à Agni, il découvrait Brahma, lui donnait le caractère le plus sublime que jamais philosophie humaine ait pu combiner, et, dans le monde de création suréthérée où son instinct des belles choses concevait un si grand être, il ne laissait pénétrer que peu d'idées qui en fussent indignes.

Brahma resta longtemps pour la foule un dieu inconnu. On ne le figura que très-tard. Négligé des castes inférieures qui ne le comprenaient ni ne s'en souciaient, il était par excellence le dieu particulier des ascètes, celui dont ils se récla-

pomorphisme, et c'est ainsi que M. de Schlegel paraît avoir en toute raison de dire que les monuments hindous ne peuvent rivaliser d'antiquité avec ceux de l'Égypte. Il n'est pas autant dans le vrai, quand il ajoute : « Et ceux de la Nubie. » (A. W. v. Schlegel, Vorvede sur Darziellung der segyptischen Mythologie von Prichard, übersetzt von Haymann (Bonn, 1837), p. zm.)



maient, qui faisait l'objet de leurs plus hautes études, et qu'ils n'avaient nulle pensée de détrôner jamais. Après avoir passé par toute la série des existences supérieures, après avoir été dieux eux-mêmes, tout ce qu'ils espéraient c'était d'aller se confondre dans son sein et se reposer, un temps, des fatigues de la vie, lourde à porter pour eux, même dans les délices de l'existence céleste.

Si le Dieu supérieur des brahmanes planait trop au-dessus de la compréhension étroite des classes inférieures et peut-être des vayçtas euxmémes, il était cependant accessible au sens élevé des kschattryas, qui, restés participants de la science védique, avaient, sans doute, une piété moins active que leurs contemplatifs adversaires, mais possédaient assez de science avec assez de netteté d'esprit, pour ne pas heurter de front une notion dont ils appréciaient très-bien la valeur. Ils prirent un biais, et, les théologiens militaires aidant, ou quelque brahmane déserteur, ils transformèrent la nature subalterne d'un dieu kschattrya jusque-là peu remarqué, Vischnou (1), et lui dressant un trône métaphysique, l'élevèrent aussi haut que le maître céleste de leurs ennemis. Placé alors en face et sur le même plan que brahma, l'autel guerrier valut celui du rival, et

<sup>(</sup>I) Lucion, Indische Alterth., t. I., p. 781

les guerriers n'eurent pas à s'humilier sous une supériorité de doctrine.

Un tel coup bien médité, sans doute, et longtemps réfléchi, car il accuse par les développements qui lui furent nécessaires la longueur et l'acharnement d'une lutte obstinée, menaçait le pouvoir des brahmanes, et, avec lui, la société hindoue, d'une ruine complète. D'un côté aurait été Vischnou avec ses kschattryas libres et armés, de l'autre, Brahma, égalé par un dieu nouveau, avec ses prêtres pacifiques, et les classes impuissantes des vayçias et des coudras. Les aborigènes auraient été mis en demeure de choisir entre deux systèmes, dont le premier leur eût offert, avec une religion tout aussi complète que l'ancienne, une délivrance absolue de la tyrannie des castes et la perspective, pour le dernier des hommes, de parvenir à tout, pendant le cours même de la vie actuelle, sans avoir à attendre une seconde naissance. L'autre régime n'avait rien de nouveau à dire; situation toujours défavorable quand il s'agit de plaider devant les masses; et, de même qu'il ne pouvait pas accuser ses rivaux d'impiété, puisqu'ils reconnaissaient le même panthéon que lui, sauf un dieu supérieur différent, il ne pouvait non plus se poser, comme il l'avait fait jusqu'alors, en défenseur

libéral, comme on direi

me dait érklemm

des droi aujou du côte de ceux qui promettaient tont aux plus bumbles, et voulaient même leur accorder le rang aprème à l'occasion. Or, si les brahmanes per-daient la fidélité de leur monde noir, quels soldats aumient-ils à opposer au tranchant des épèss royales, eux qui ne pouvaient payer de leur personne?

Comment la difficulté fut traitée, c'est ce qu'il est impossible de saisir. Ce sont choses si veilles, qu'on les devine plutôt qu'on ne les apercoit au milieu des décombres mutilés de l'histoire. Il est toutefois évident que, dans les deux sommes de fautes que deux partis politiques beligerants ne manquent jamais de commettre, le chiffre le plus petit revient aux brahmanes. Ils eurent aussi le mérite de ne pas s'obstiner sur des détails, et de sauver le fond en sacrifiant beaucoup du reste. A la suite de longues discussions, prêtres et guerriers se raccommodèrent, et, s'il faut en juger sur l'evénement, voici quels furent les termes du traité.

Brahma partagea le rang suprême avec Vischnou. De longues années après, d'antres revobitions dont je n'ai pas à parler, car elles n'out pas un estrotère directement ethnique, leur adjoignieunt Sora (1), et, plus tard, encore une cer-

the de former de Lamon, cette divinité est originairement de la forme de la langue, et un brahmane n'accepte jaman

taine doctrine philosophique ayant fondu ces trois individualités divines en une trinité pourvue du caractère de la création, de la conservation et de la destruction, ramena, par ce détour, la théologie brahmanique à la primitive conception d'un dieu unique enveloppant l'univers (1).

Les brahmanes renoncèrent définitivement à occuper jamais le rang suprême, et les kschattryas le conservèrent comme un droit imprescriptible de leur naissance.

Moyennant quoi, le régime des castes sut maintenu dans sa rigueur entière, et toute infraction conduisit résolûment le fruit du crime à l'impureté des basses castes.

La société hindoue, scellée sur les bases choisies par les brahmanes, venait encore de passer heureusement une des crises les plus périlleuses qu'elle pût subir. Elle avait acquis bien des forces, elle était homogène et n'avait qu'à poursuivre sa route: c'est ce qu'elle fit avec autant de suite que de succès. Elle colonisa, vers le sud, la plus grande partie des territoires fertiles, elle refoula les récalcitrants dans les déserts et les marais, sur les cimes glacées de l'Himalaya, au fond des monts Vyndhias. Elle occupa le Dekkhan, elle



d'emploi dans les temples où elle se trouve. (Indische Alterth., t. 1, p. 785 et passim.)

<sup>(1) 1</sup>bid., i. 1, p. 784.

s'empara de Ceylan, et y porta sa culture avec ses colonies. Tout porte à croire qu'elle s'avauça, dès lors, jusqu'aux îles lointaines de Java et de Beli (1); elle s'installa aux bords inférieurs du Gange, et osa pénétrer le long du cours malsain du Brahmapoutra, au milieu des populations jaunes que, dès longtemps, elle avait connues sur quelques points du nord, de l'est, et dans les tles du sud (2).

Pendant que s'accomplissaient de tels travaux, d'autant plus difficiles que les régions étaient plus vastes, les distances plus longues, les difficultés naturelles bien autrement accumulées qu'en Égypte, un immense commerce maritime allait de toutes parts, en Chine, entre autres, et cela, d'après un calcul très-vraisemblable, 1400 ansavant J. C., porter les magnifiques produits du sol, des mines et des manufactures, et rapporter ce que le Céleste Empire et les autres lieux civilisés du monde possédaient de plus excellent. Les marchands hindous fréquentaient de même Babylone (3). Sur la côte de l'Yémeu, leur séjour

<sup>(5)</sup> Le vayçın naviguait heaucoup. Une légende bouddhique eite un marchand qui avait fait sept voyages sur mer. (Burnouf, Intro-



<sup>(1)</sup> W. de Humboldt, Ueber die Kawi-Sprache.

<sup>(2)</sup> Les Arians n'ont jamais possédé dans l'Inde un territoire compact. Sur plusieurs points, des populations complétament aborigènes interrompent oncore et isolent leurs établissements. Le Dekkhan est presque absolument privé de leurs colonisations. (Lassen, Indische Alterth., t. 1, p. 391.)

était, pour ainsi dire, permanent. Aussi les brillants États de leur péninsule regorgeaient de trésors, de magnificences et de plaisirs, résultats d'une civilisation développée sons des règles strictes à la vérité, mais que le caractère national rendait douces et paternelles. C'est, du moins, le sentiment qu'on éprouve à la lecture des grandes épopées historiques et des légendes religieuses fournies par le bouddhisme.

La civilisation ne se bornait pas à ces brillants effets externes. Fille de la science théologique, elle avait puisé à cette source le génie des plus grandes choses, et on peut dire d'elle ce que les alchimistes du moyen âge pensaient du grand œuvre, dont le moindre mérite était de faire de

troduction à l'Histoire du bouddhisme indien, t. I. p. 196.) - Les Hindous pouvaient ainsi se mettre en communication avec les Chaldéens, qui avaient eux-mêmes une marine (Isale, XLIII, 14) et uté colonie à Gorrha sur la côte occidentale du golfe Paralque, où se faite sait un grand commerce avec l'Inde. Les Phéniciens, avant et and leur départ de Tylos, y pronaient part. - L'Ophir des livres saints était sur la côte de Malabar (Lassen, Indische Alterth., t. 1, p. 538) et comme les noms hébraiques des marchandises qui en provi naient sont sanscrits et non dekkhamens, il s'ensuit que les hauti castes du pays étaient arianes su tomps où les venevenz de Sale mon les visitaient. (Ibid.) Il faut aussi comarquer ici que les ple anciennes colonisations arianes, dans le aud de l'Inde, curent l'il sur les côtes de la mer, ce qui indique clarement que leurs bei datoure étaient, on même temps, des navigatours. (Ouvrage cité p. 537.) Il est très-probable qu'arrivés de home houre aux embor chures de l'Indus, ils y établicent leurs personnement de que celui de Pôtkia. (Ibid., p. 545.)

for Avec tous ses prodiges, avec tous ses trataux, avec ses revers si noblement supportes, ses victoires si sagement auses à profit, la civilisation hindoue considérait comme la moindre partie d'elle-même ce qu'elle accomplissait de positif et de visible, et, à ses yeux, ses seuls triomplies digues d'estune commençaient au delà du tombeau.

Là ctait le grand point de l'institution brahmanique. En établissant les categories dans lesquelles elle divisait l'humanite, elle se faisait fort de se servir de chacune pour perfectionner l'homme, et l'envoyer à travers le redoutable passage dont l'agonie est la porte, soit à une destinée superieure s'il avait bien veur, soit, dans le cas contraire, à un état dont l'infériorite doumit du temps au répentir. Et quelle n'est pas la puissance de cette conception sur l'esprit du croyant, puisque aujourd'hui même l'Hindou des castes les plus viles, soutenu, presque enorgueilli par l'espérance de renaître à un rang meilleur,

meprise le mattre européen qui le paye, ou le monulmen qui le frappe, avec autant d'amertume et de sincérité que peut le faire un kachattrya?

La mort et le jugement d'outre-tombe sont donc les grands points de la vie d'un Ulindon, et un peut dire, à l'indifférence avec laquelle it porte communement l'externoce presente, qu'il n'exèste que pour manier it su la des semilitudes



évidentes avec cet esprit sépulcral de l'Égypte, tout porté vers la vie future, la devinant et, en quelque façon, l'arrangeant à l'avance. Le parallèle est facile, ou mieux, les deux ordres d'idées se coupent à angle droit et partent d'un sommet commun. Ce dédain de l'existence, cette foi solide et délibérée dans les promesses religieuses donnent à l'histoire d'une nation une logique, une fermeté, une indépendance, une sublimité que rien n'égale. Quand l'homme vit à la fois, par la pensée, dans les deux mondes, et en embrassant de l'œil et de l'esprit ce que les horizons du tombeau ont de plus sombre pour l'incrédule, les illumine d'éclatantes espérances, il est peu retenu par les craintes ordinaires aux sociétés rationalistes, et, dans la poursuite des affaires d'ici-bas, il ne compte plus parmi les obstacles la crainte d'un trépas qui n'est qu'un passage d'habitude. Le plus illustre moment des civilisations humaines est celui où la vie n'est pas encore cotée si haut qu'on ne place, avant le besoin de la conserver, bien d'autres soucis plus utiles aux individus. D'où dépend cette disposition heureuse? Nous la verrons toujours et partout corrélative à la plus ou moins grande abondance de sang arian dans les veines d'un peuple.

La théologie et les recherches métaphysiques furent donc le pivot de la société hindoue. De là sortirent, sans s'en détacher jamais, les sciences

politiques, les sciences sociales. Le brahmanisme ne fit pas deux parts spéciales de la conscience du citoyen et de celle du croyant. La théorie chinoise et européenne de la séparation de l'Église et de l'État ne fut jamais admissible pour lui. Sans religion, point de société brahmanique. Pas un seul acte de la vie privée ne s'en isolait. Elle était tout, pénétrait partout, vivifiait tout et d'une manière bien puissante, puisqu'elle relevait le tchandale lui-même, tout en l'abaissant et donnait, même à ce misérable, un motif d'orgueil et des inférieurs à mépriser.

Sous l'égide de la science et de la foi, la poésie des soutas avait aussi trouvé d'illustres imitateurs dans les ermitages sacrés. Les anachorètes, descendus des hauteurs inouïes de leurs méditations, protégeaient les poêtes profanes, les excitaient et savaient même les devancer. Valmiki, l'auteur du Ramayana, fut un ascète vénéré. Les deux rapsodes auxquels il confia le soin d'apprendre et de répéter ses vers, étaient des kachattryas, Cuso et Lavo, fils de itama lui-même. Les cours des rois du pays accueillaient avec feu les jouissances intellectuelles, une partie des brahmanes se consacra bientôt au seul emploi de leur en procurer (1). Les poêmes, les élégies, les récits de toute nature, vinrent se placer auprès

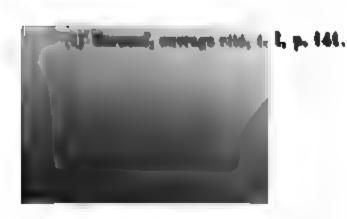

des élucubrations volumineuses des sciences austères (1). Sur une scène illustrée par les génies les plus magnifiques, le drame et la comédie représentèrent, avec éclat, les mœurs des temps présents et les actions les plus grandioses des époques passées. Certes, le grand nom de Kalidasa mérite de briller à l'égal des plus illustres mémoires dont s'enorgueillissent les fastes littéraires (2). A côté de cet homme illustre,

- (1) La critique littéraire a existé de très-bonne heure dans l'Inde. Vers le xi<sup>a</sup> siècle avant notre ère, les hymnes védiques de l'Atharvan furent réunies et mises en ordre. Au vie siècle parurent les grammairiens, qui étudierent et classèrent le langage de toutes les nations habitant le territoire sacré ou ses frontieres. Ce travail philologique et les résultats qu'il consacre sont du plus précieux secours pour l'ethnologie. A cette même époque, le langage des Védes fut si parfaitement fixé, que l'on ne trouve, ni dans les manuscrits, ai dans les citations, la moindre variante. (Lassen, Indische Allerth., t. l. p. 739 et 750 et passim.)
- (2) Les Hindous n'ont pas eu la même manière que nous d'envisages l'histoire, de sorte que, bien que nous ayant conservé les souvenire les plus remarquebles des foits, des caractères et des habitudes de leurs plus anciens ancêtres, ils ne nous fournissent pas d'ouvrage vraiment méthodique à ce sujet. M. Jules Mobil a très bien comtuté et apprécié cette particularité remarquable : « On with de cit
- « d'historien, ni même de che-
- « глапцие раз поме
- « riche, peut-ttr
- a sur l'histoire
- e ment de se
- « forme le co
- « niqueurs d
- de l'écorce



de son palais de s'avancer hardiment et de lui réciter quelque chose qui lui pût être agréable.

Le poête trouva l'idée ingénieuse, et, suivant le conseil de la brahmani, il rencontra le roi au moment où celui-ci allait faire sa promenade assis sur le dos de son éléphant. L'auteur vénal ne se piquait pas d'un grand respect. — « Qui des deux louerai-je? se dit-il. Cet éléphant est cher et agréable au peuple; laissons là le roi, je vais chanter l'éléphant (1). »

Voilà le laisser-aller de ce qu'on nomme aujourd'hui la vie d'artiste ou de journaliste, avec cette différence que le danger n'en était pas grand au milieu des barrières qui encadraient tous les chemins. Je ne répondrais pas cependant que ces façons d'indépendance, séduisant quelques esprits, n'aient contribué à amener la dernière grande insurrection et une des plus dangereuses, à coup sûr, que le brahmanisme ait eues à subir. Je veux parler de la naissance der doctrines bouddhiques et de l'application po litique qu'elles essayèrent.

(1) Burnouf, suvrage cité, t. I, p. 140.



## CHAPITRE III.

Le bouddhisme, se défaite; l'Inde actuelle.

On était arrivé à une époque qui, suivant le comput cinghalais, concorderait avec le vue siècle avant J. C. (1), et suivant d'autres calculs bouddhiques, dressés pour le nord de l'Inde, descendrait jusqu'à l'an 543 avant notre ère (2). Depuis quelque temps déjù, des idées très-dangerouses s'étaient glissées dans cette branche de la science hindone qui porte le nom de philosophie sankhys. Deux brahmanes, Patandjali et Kapila, avaient enseigné que les œuvres ordonnées par les Védas étaient inutiles de soi au perfectionnement des créatures, et que, pour arriver aux existences supérieures, il suffisait de la pratique d'un ascétisme individuel et arbitraire. Par

(1) Bornouf, ouvrage cité, p. 287.

(2) Lamen, Indische Aiterth., t. 1, p. 366 et 711. — C'ent l'époque de Cyrus. Vers le même temps, Seylax exécuta son périple de la mer Erphrée, et rapports dans l'Occident les premières notions ser les pays hindous que requeillirent Hécatée et Hérodote par l'in
les pays hindous que requeillirent Hécatée et Hérodote par l'in
l'apogée des liaines. — L'Inc. 1 diaît, à en moment, à l'apogée (Bernoul, ouvrage cité, t. 1,

cette doctrine, on était mis en droit, sans inconvénient pour l'avenir du tombeau, de mépriser tout ce que le brahmanisme recommandait et de faire ce qu'il prohibait (1).

Une telle théorie pouvait renverser la société. Cependant, comme elle ne se présentait que sous une forme purement scientifique et ne se communiquait que dans les écoles, elle resta matière à discussion pour les érudits et ne descendit pas dans la politique. Mais, soit que les idées qui lui avaient donné naissance fussent quelque chose de plus que la découverte accidentelle d'un esprit chercheur, ou bien que des hommes très-pratiques en aient eu connaissance, il se trouva qu'un jeune prince, de la plus illustre origine, appartenant à une branche de la race solaire, Sakya, fils de Çuddodhana, roi de Kapilavastu, entreprit d'initier les populations à ce que cette doctrine avait de libéral.

Il se mit à enseigner, comme Kapila, que les œuvres védiques étaient sans valeur; il ajouts que ce n'était ni par les lectures liturgiques, ni par les austérités et les supplices, ni par le respect des classifications, qu'il était possible de

de l'existence actuelle:

avoir recours qu'à

dens lasquelles on

s'affranchir des

foln due, t

(\$

et 🏚

atiait d'autant plus parfait qu'on s'occupait moins de soi et plus d'autrui. Comme vertus supérieures et d'une efficacité incomparable, il proclama la libéralité , la continence, la science, l'énorgie , la patience et la miséricorde. Il acceptait, du reste, en fait de théologie et de cosmogonie, tout ce que le brahmanisme savait, hors un dernier point, sur lequel il avait la prétention de promettre beancoup plus que la loi régulière. Il affirmait pouvoir conduire les hommes, non-seulement dans le sein de Brahma, d'où , après un temps, l'ancienne théologie enseignait que, par suite de l'épaisement des mérites, il fallait sortie pour recommencer la série des existences terrostres, mais dans l'essence du Bouddha parfait, où l'on trouvait le nirwana, c'est-à-dire le complu et éternel néant. Ainsi le brahmanisme était un panthéisme très-compliqué, et le bouddhisme la compliquait encore en le faisant pourauivre sa route junqu'à l'abline de la négation (1).

Maintenant, comment bakya produisait-il ses idéa et cherchait-il à les répandre? Il commença par renoncer au trône; il se couvrit d'une robe de grosse toile commune et jaune, composée de luillons qu'il avait requeillis lui-même dans les bourcers, dans les cantetières, et cousus de sa mont il pet un hâten et une écuelle, et désor-

<sup>1</sup> Lemm, Indicate Attenth . t. 1, p. 831; Burnaul, Introduc-

mais ne mangea plus que ce que l'aumône voulut lui donner. Il s'arrêtait sur les places publiques des villes et des villages et préchait sa doctrine morale (1). Se trouvait-il là des brahmanes, il faisait avec eux assaut de science et de subtilité, et les assistants écoutaient, pendant des heures entières, une polémique qu'enflammait la conviction égale des antagonistes. Bientôt il eut des disciples. Il en recruta beaucoup dans la caste militaire, peut-être plus encore dans celle des vaycias, alors bien puissante et bien honorée, comme fort riche. Quelques brahmanes viurent aussi à lui. Ce fut surtout dans le bas peuple qu'il enrôla ses plus nombreux prosélytes (2). Du moment qu'il avait repoussé les prescriptions des Védas, les séparations des castes n'existaient plus pour lui, et il déclarait ne reconnaître d'autre supériorité que celle de la vertu (3).

Un de ses premiers disciples et des plus dévoués, Ananda, son cousin, kschattrya d'une grande famille, revenant un jour d'une longue course dans les campagnes, accablé de fatigue et de chaleur, s'approche d'un puits où il voit une

<sup>(1)</sup> Burnouf, Introd. & l'Hist. du houddh. indien, t. 1, p. 194.

<sup>(2)</sup> Un de ses principaux arguments à l'adresse des housses des basses castes était de leur dire que, dans leurs existences antirieures, ils avaient fait partie des plus hautes, et que, par le seul fait qu'ils l'écoutaient, ils étaient dignes d'y rentrer. (Burnouf, ouvrage cité, t. l, p. 198.)

<sup>(5)</sup> Ouvrege of

jeune fille occupée à tirer de l'eau. Il exprime le désir d'en avoir. Celle-ci s'excuse en lui faisant observer qu'en lui rendant ce service, elle le souillerait, étant de la tribu matanghi, de la caste des tehandalas. — « Je ne te demande, ma seur, lui répond Ananda, ni ta caste ni ta famille, mais seulement de l'eau, si tu peux m'en donner. »

Il prit la cruche et but, et, pour porter de la liberté de ses idées un témoignage plus éclatant encore, quelque temps après il épousa la tehandala. Que des novateurs de cette force exerçassent de la puissance sur l'imagination du bas peuple, on le conçoit aisément. Les prédications de Sakya convertirent un nombre infini de personnes, et après sa mort, des disciples ardents, poursuivant son œuvre de tous côtés, en étendirent les succès bien au delà des hornes de l'Inde, où des rois se firent bouddhistes avec toute leur maison et leur cour.

Cependant l'organisation brahmanique était tellement puissante, que la réforme n'osa pas, dans la pratique, se montrer aussi hostile ni aussi téméraire que dans la théorie. On ninit bien, en principe, et souvent même en action, la néces-sité religieuse des castes. En politique, on n'avait pu trouver le moyen de s'y soustraire. Qu'Anan da épousât une fille impure, c'était de quoi se

<sup>(1)</sup> Burgmuf, Introd. A PHisto, etc., C 1, p. 208

faire applandir de ses amis, mais non pas emps cher ses enfants d'être impurs à leur tour. Es tant que bouddhistes, ils pouvaient devenir des bouddhas parfaits et être en grande vénération dans leur secte; en tant que citoyens, ils n'avaient que justement les droits et la position asignés à leur naissance. Aussi, malgré le grand ébranlement dogmatique, la société menacée n'était pas sériensement entamée (1).

Cette situation se prolongea d'une manière qui prouve, à elle seule, la vigueur extraordinaire de l'organisation brahmanique. Deux cents ans après la mort de Sakya, et dans un royaume gouverné par le roi bouddhiste Pyadassi, les édits ne manquaient jamais de donner le pas aux brahmanes

(1) Les éléments révolutionnaires ne manquaient pas absolument dans ce monde hindou, où les classes moyennes, les chefs de métiere, les marchands, les chafs de marins avaient acquis une inportance extraordinaire. Mais l'édifice était si hien cimenté, qu'i pouvait résister à tout. - Voir Burnouf, ouvr. cité, t. I, p. 163 on d'est fait mention d'une légende bouddhique que met bien en relief la puissance de la bourgeoisie vayçia à l'époque où se forme le bonddhisme. Je remarquerai cei que, pour ces temps de l'histoire hindage, les legendes des bouddhas ont le même genre d'intéré historique que, ches nons, les vies des saints, loraqu'il s'agit de ages de la domination mérovingienne. Cas productions, d'une piéte également viva, bien que différemment appliquée, se resembles de très-près. Elles recontent les mours, les meges du temps où le vénérable personnage dont elles s'occupent a vécu, et ont, les unes et les autres, celles des Arians-Franks, comme celles des Arians Hendous, la même prédilection pour la partie philosophique de de elicenologio.

Chistoice, unus an miore

sur leurs rivaux (t), et la guerre véritable, la guerre d'intolérance, la persécution ne commença qu'avec le v<sup>a</sup> siècle de notre ère (a). Ainsi le boud-dhisme avait pu vivre pendant près de huit cents ans, à tout le moins, côte à côte avec l'antique régulateur du sol, sans parvenir à se rendre assez fort pour l'inquiéter et le faire courir aux armes.

Con'était pas faute de bonne volonté. Les conversions dans les basses classes avaient toujours étéen augmentant. A l'appel d'une doctrine qui, prétendant ne tenir compte que de la valeur morale des hommes, leur disait : « Par ce seul fait que vous m'accueillez, je vous relève de votre shaissement en ce monde, » tout ce qui ne voulait ou ne pouvait obtenir naturellement un rang social était fortement tenté d'accourir. Puis, dans les brahmanes, il y avait des hommes sans science, sans considération; dans les kachattryas, des guerriers qui ne savaient pas se battre; dans les vayçias, des dissipateurs regrettant leur fortune, et trop paresseux ou trop nuls pour s'en refaire une autre par le travail (3). Toutes ces ac-

<sup>(1)</sup> Burnouf, Introd. & CHist., etc., t. 1, p. 596, note.

<sup>(2) 164.,</sup> p. 186.

<sup>(5)</sup> Quand les brahmanes reprochaient à Bakya de s'entourer de 300 appartenant aux castes impurés ou de personnes de mauvaise vie, Sokya répondait : « Ma loi est une loi de grâce pour tous, » (Buenouf, ouvr. esté, t. l., p. 198.) — Catte loi de grâce devint the promptement une sorte de religionité facile qui recrutant despettuans dans les classes supérieures, parent les hommes dégablés

cessions donnaient du relief à la secte en la ré pandant dans les hautes classes et il était, et somme, aussi flatteur que facile de se glorifier de vertus intimes et inaperçues, de débiter des discours de morale, et aussitôt d'être tenu pour saint et quitte du reste (1).

Les couvents se multiplièrent. Des religieux et des religieuses remplirent ces asiles appelés viharas, et les arts, que l'antique civilisation avait formés et élevés, prétèrent leur concours à la glorification de la nouvelle secte (2). Les cavernes de Magatanie, de Baug, sur la route d'Oudjein, les grottes d'Éléphanta sont des temples boud-dhiques. Il en est d'aussi extraordinaires par la vaste étendue des proportions que par le fini

de tontes les restrictions que le régime brahmonique inflige à ser fidèles, par suite de cette idée qu'on ne peut se faire pardonner le fantés de l'existence actuelle et se rendre dignes de passer dans un rang supérieux, qu'au prix des plus redoutables anstérités. Ajani, un jeune ascète, apres de longues abstinances au fond d'une forêt, se donne en pâture à une tigresse, qui vient de mettre bus, et s'écriant : « Comme il est vrui que je n'abandonne la vie ni pour « la royanté, ni pour les jouissances du plaisir, ni pour le rang de « sakya, ni pour celui de monarque souverain, unis bien pour « arviver à l'état suprême de bouddhe parfaitement accompli! » (Barnouf, ibid., p. 150 et possine.) — Les bouddhistes prenaient les choses d'une façon plus commade. Ils condamnaient ces rigneurs personnelles comme instilles, et leur substituaient le simple repentis et l'aveu de la fonte, ce qui, du reste, les fit argiver très-promptement à instituer la confinzion. (Fint, p. 299.)

- (1) Barnoul, Introd. & Clint , etc., t. 1, p. 196, 277.
- 俊 Bid., p. 987.



précieux des détails. Tout le pauthéon brahmasique, doublé de la nouvelle nythologie qui vint renter aur ses rameaux, de tous les bouddhas, de tous les boddhisatyss et autres inventions d'une imagination d'autant plus féconde qu'elle plongeait davantage dans les classes noires, tout ce que la pensée lumaine, ivre de raffinements et complétement déroutée par l'abus de la réflexion, a jamais pu imaginer d'extravagant en hit de formes, vint trôner sous ces spiendides miles (1). Il était temps , pour peu que les brahmanes voulussent sauver leur société, de se mettra à l'œuvre. La lutte s'engagea, et si l'on compare le temps du combat à celui de la patience, Fun fut nussi long que l'antre. La guerre commencée au v° siècle se termine au xiv° (a).

Autant qu'on en peut juger, le bouddhisme mérita d'être vaineu, parce qu'il recula devant ses conséquences. Sensible, de honne heure, au reproche, évidemment très-mérité, de démentir ses prétentions à la perfection morale en se recrutant de tous les gens perdus, il s'était laissé persuader d'admettre des motifs d'exclusion

<sup>(1)</sup> Burnouf, Introduction à l'Hist., etc., t. 1, p. 337. — Le buddhisme hindou est sujourd'hus tellement dégénéré dans les perfises lointaines où il régéte encure, que les religious se maiont, mage diamètralement opposé à l'esprit de la loi fonds maion. Con religious mariés se nomment au Népaul endéré strêté-

<sup>(8) 1866 ;</sup> p hMR

physiques et moraux. Par là, il n'était déjà plus la religion universelle, et se sermait les accessions les plus nombreuses, si elles n'étaient pas les plus honorables. En outre, comme il n'avait pas pu détruire, de prime abord, les castes, et qu'il avait été obligé de les reconnaître de sait, tout en les niant en théorie, il avait dù, dans son propre sein, compter avec elles (1). Les rois kschattryas et siers de l'être bien que bouddhistes, les brahmanes convertis et qui n'avaient rien à gagner, les uns et les autres, à la nouvelle soi, si ce n'est la dignité de bouddha et l'anéantissement parsait, devaient, tôt ou tard, soit par eux, soit par leurs descendants, éprouver, en mille circonstances, des tentations violentes de rompre avec la tourbe qui s'égalait à eux, et de reprendre la plénitude de leurs anciens bonneurs.

De cent saçons le bouddhisme perdit du terrain; au xi siècle il disparut tout à sait du sol de l'Inde. Il se résugia dans des colonies comme Ceylan ou Java, que la culture brahmanique avait sans doute sormées, mais où, par l'insériorité ethnique des prêtres et des guerriers, la lutte put continuer indécise et même se terminer à l'avan-

tage des hérétiques. Le culte dissident trouva encore un asile dans le nord-est de l'Inde, où, cependant, comme au Népaul, ou le voit aujour-d'hui, dégénéré et sans forces, reculer devant le brahmanisme. En somme, il ne fut vraiment à l'aise que là où il ne rencontra pas de castes, en Chine, dans l'Annam, su Thibet, dans l'Asie centrale. Il s'y déploya à son nise, et, contrairement à l'avis de quelques critiques superficiels, il faut avouer que l'examen ne lui est pas favorable et montre d'une manière éclatante le peu que réussit à produire, pour les hommes et pour les sociétés, une doctrine politique et religieuse qui se pique d'être basée uniquement sur la morale et la raison.

Bientôt l'expérience démontre combien cette prétention est vaine et creuse. Comme le boud-dhisme, la doctrine incomplète veut réparer sa faste en se donnant, après coup, des fondements. Il est trop tard, elle ne crée qu'absurdités. Procédant à l'inverse de ce qui se voit dans les véritables philosophies, au lieu de faire que la loi morale découle de l'ontologie, c'est, au contraire l'ontologie qui découle de la loi morale (1). Its là, encore plus de non-sens, s'il est possible, que dans le brahmanisme dégénéré, qui en

de la format er met très-habitement de la partériorité da l'oude dans se bandélisseme pour établie l'âge du ce système refi contient tant. De là, une théologie sans âme, toute factice, et les niaiseries du cylindre de prières, qui, placardé de manuscrits d'oraisons et mis en rotation perpétuelle par une force hydraulique, est censé envoyer au ciel l'esprit pieux contenu sous les lettres, et en réjouir les intelligences suprêmes (1). A quel point d'avilissement tombe bientôt une théorie rationaliste qui s'aventure hors des écoles et va entreprendre la conduite des peuples! Le bouddhisme le montre pleinement, et l'on peut dire que les multitudes immenses dont il dirige les consciences appartiennent aux classes les plus viles de la Chine et des pays circonvoisins. Telle fut sa fin, tel est son sort actuel.

Le brahmanisme ne fit pas que profiter des infirmités et des fautes de son ennemi. Il eut aussi des bénéfices d'habileté, et il suivit, en ces circonstances, la même politique dont il avait déjà usé avec succès lors de la révolte des kschattryas. Il sut pardonner et accorder les concessions in-

<sup>(</sup>f) Voir les détails nombreux sur ce cylindre, très en usage chez les Mongols, dans les Souvenirs d'un voyage dans la Tartarie, le Thibet et la Chine, pendant les aandes 1846, 1848 et 1846 (Paris, 1850), par M. Huc, prêtre missionnaire de la congrégation de Saint-Lesare. — Voir aussi, dans le même euvrage, ce qui a rapport à la réforme moderne du houddhisme lamaique, appelée Réforme de Tsong-Kaba, et qui date du sivé siècle. L'imprit hindou, dont il restait pou, a été presque absolument expense par ces innovations.

dispensables. Il ne voulut pas violenter les consciences ou les humilier. Il imagina, au moyen d'un syncrétisme accommodant, de faire du bouddia Sakya-mouni une incarnation de Vischnou. De cette façon, il permettait à ceux qui voulaient revenir à lui de toujours vénérer leur idole, et leur épargnait ce que les conversions ont de plus amer, le mépris de ce que l'on a adoré. Puis, peu à peu, son panthéon accueillit beaucoup de divinités bouddhiques, avec cette seule réserve, que ces dernières venues n'occupèrent que des rangs inférieurs. Enfin il manœuvra de telle sorte, qu'aujourd'hui le bouddhisme est aussi bien non evenu dans l'Inde que s'il n'y avait jamais existé. les monuments sortis des mains de cette secte passent, dans l'opinion générale, pour l'œuvre de son rival heureux (1). L'opinion publique ne les dispute pas au vainqueur, tellement que l'advermire est mort, sa dépouille est restée aux brahmanes, et le retour des esprits est aussi complet que possible. Que dire de la puissance, de la patience et de l'habileté d'une école qui, après une campagne de près de deux mille ans, sinon plus, remporta une victoire semblable? Pour moi, je l'avoue, je ne vois rien d'aussi extraordinaire dans

<sup>(1)</sup> Barnouf, ouvr. cité, 1. f., p. 550. — Bonddha, considéré timme une incurnation de Vischnou, est une idée qui ne remonte plus hant que l'an 1005 de l'ère de Vikramaditys, 943 de la altre

l'histoire, et je ne sache rien, non plus, qui fasse autant d'honneur à l'autorité de l'esprit humain.

Que doit-ou ici admirer davantage? Est-ce la ténacité avec laquelle le brahmanisme se conserva, pendant cet énorme laps de temps, parfaitement pareil à lui-même dans ses dogmes essentiels et dans ce que son système politique avait de plus vital, sans jamais transiger sur ces deux terrains? Est-ce, au contraire, sa condescendance à rendre hommage à la partie honorifique des idées de son adversaire et à désintéresser l'amour-propre au moment suprême de la défaite? Je n'oserais en décider. Le brahmanisme montra, pendant cette longue contestation, ce double genre d'habileté, loué jadis avec tant de raison dans l'aristocratie anglaise, de savoir maintenir le passé en s'accommodant aux exigences du présent. Bref, il fut animé d'un véritable esprit de gouvernement, et il en reçut la récompense par le salut de la société qui était son œuvre.

Son triomphe, il le dut surtout à ce bonheur d'avoir été compact, ce qui manquait au boud-dhisme. L'excellence du sang arian était aussi beaucoup plus de son côté que de celui de ses adversaires, qui, recrutés principalement dans les basses castes et moins strictement attachés aux lois de séparation dont le niaient la valeur religieuse, offraient, au de vue ethnique des qualités très-ir

représentait, dans l'Inde, la juste suprématie du principe blanc, bien que très-altéré, et les bouddhistes essayaient, au contraire, une protestation des rangs inférieurs. Cette révolte ne pouvait réussir tant que le type arian, malgré ses souillores, conservait encore, au moyen de son isolement, la majeure partie de ses vertus spéciales. H ne s'ensuit pas, il est vrai, que la longue résistance des bouddhistes u'nit pas eu des résultats : loin de là. Je ne donte pas que la rentrée au sein brahmanique de nombreuses tribus de la caste sacerdotale et de kachattryas médiocrement fidéles, pendant fant de siècles, aux prescriptions ethniques, n'ait considérablement développé les germes făcheux qui existaient déjà. Cependant la sature ariage était assez forte, et l'est encore aupurd'hui, pour maintenir debout son organisation au milieu des plus terribles épreuves que junais peuple ait traversées.

Dés l'an root de notre ère, l'Inde avait cessé d'être ce pays, fermé aux nations occidentales, dont le plus grand des conquérants, Alexandre lui-même, n'avait pu que soupçonner les merveilles chez les peuples impurs, chez les nations vatyss de l'ouest qu'il avait combattues (1). Le fils de Philippe n'avait pas touché au territoire veré. Un prince musulman de race mélangée,

51 Laure, fuditehe Attorth., t. f. p. 365.



beaucoup plus blanche que ne l'était devenu l'alliage d'où sortent maintenant les brahmanes et les kachattryas, Mahmoud le Gnaznévide, à la tête d'armées qu'animait le fanatisme musulman, promena le fer et le feu sur la péninsule, détruisit les temples, persécuta les prêtres, massacra les guerriers, s'en prit aux livres et commença, sur une vaste échelle, une persécution qui, dès lors, n'a jamais complétement cessé. S'il est difficile à toute civilisation de se tenir debout contre les assauts intérieurs que les passions humaines lui livrent constamment, qu'est-ce donc lorsqu'elle est, non-seulement attaquée mais possédée par des étrangers qui ne l'épargnent pas et n'ont pas de plus cher souci que d'amener sa perte? Est-il, dans l'histoire, un exemple de résistance heureuse et longue à cette terrible conspiration? Je n'en connais qu'un seul, et c'est dans l'Inde que je le trouve. Depuis le rude sultan de Ghizni, on peut affirmer que la société brahmanique n'a pas joui d'un moment de tranquillité. et, au milieu de ces attaques constantes, elle a gardé la force d'expulser le bouddhisme. Après les Persans de Mahmoud sont venus les Turcs les Mongols, les Afghans, les Tatares, les Arabess les Abyssins, puis de nouveau les Persaus de N dir-Schah, les Portugais, les Anglais, les Français Au nord, à l'ouest, au sud, des routes d'invasion incessantes se sont ouy es, des nuées dispara

depopulations étrangères sont venues couverr les provinces. Contraintes par le sabre, des nations entières ont fait défection à la religion nationale. la Kachemyrious sont devenus musulmans; les Syndhia aussi, encore d'autres groupes du Malabur et de la côte de Coronandel. Partout les apôtres de Malioinet, favorisés par les princes de la conquête, ont prodigné, et non sans succès, des prédications redoutées. Le brahmanisue n'a pas un instant renoncé au combat, et l'on sút, au contraire, que dans l'est, dans les montrgues du nord, notamment depuis la conquête du Népaul par les Gorklass au xy<sup>e</sup> siècle, il poursuit encore son prosélytome et qu'il réussit (+). L'infusion du sang demi-arian, dans le Pendjab, a produit la veligion égalitaire de Nanck. Le bealimutime s'est dédommagé de cette perte en rendant de plus en plus imparfaite la foi musulmane qui habite avec Ini.

Miné depuis un siècle par l'action enropéenne, on suit avec quelle imperturbable confinnée il sjusqu'ici résisté, et je ne crois pas qu'il existe un homme, ayant vécu dans l'Inde, qui se laisse aller à croire que ce pays puisse jamais subir une transformation et devenir civilisé à notre manière. Plusieurs des observateurs qui l'ont le plus pratiqué et le minus e man ont témoigné que,



dans leur conviction, ce moment-là n'arriverait pas.

Pourtant le brahmanisme est en décadence complète; ses grands hommes ont disparu; les absurdes ou féroces superstitions, les niaiseries théologiques de la partie noire de son culte, ont pris le dessus d'une manière effrayante sur ce que son antique philosophie présentait de si élevé, de si noblement ardu. Le type nègre et le principe jaune ont creusé leur chemin dans ses populations d'élite, et, sur plusieurs points, il est difficile, même impossible, de distinguer les brahmanes de telles individualités appartenant aux basses castes. En tous cas, jamais la nature pervertie de cette race dégénérée ne pourra prévaloir contre la force supérieure des nations blanches venues de l'occident de l'Europe.

Mais s'il arrivait que, par suite de circonstances étrangères aux événements de la politique locale, la domination anglaise cessât dans ces vastes contrées et que, rendues à elles-mêmes, il leur fallût se reconstituer, sans doute, après un temps plus ou moins long, le brahmanisme, seul ordre social qui offre encore, dans ce pays, quelque solidité, quelques doctrines inébranlables, finirait par prévaloir.

Dans le premier moment, la force matérielle résidant plutôt chez les Robillas de l'ouest et chez les Sykhes du nord, l'honneur de fournir les souverains reviendrait à ces tribus. Néanmoins, la civilisation musulmane est trop dégradée, trop intimement unie aux types les plus vils de la population pour fournir une longue carrière. Quelques nations de cette croyance échappent, peut-être, à ce dur jugement; mais il tombe en plein sur le plus grand nombre. Le brahmanisme est patient dans ses conquêtes. Il userait, par les coups même qu'il saurait supporter sans mourir, le tranchant du sabre ébréché de ses ennemis, et d'abord relevé avec triomphe chez les Mahrattes et les Radjapoutes, il ne tarderait pas à se retrouver maître de la plus grande partie du terrain qu'il a perdu depuis tant de siècles. D'ailleurs il n'est pas inflexible aux transactions, et s'il consentait, dans un traité définitif, à recevoir, au rang de deux premières castes, les belliqueux convertis des races arianisées du nord et cette classe remuante et active des métis anglobindous, ne contre-balancerait-il pas, dans son sein même, la longue infusion des types inférieurs, et ne pourrait-il ainsi renaltre à quelque médiocre puissance? Il se passerait probablement quelque chose de ce genre. Toutefois, je l'avoue, le désordre ethnique en serait plus compliqué, et l'unité majestueuse de la civilisation primitive ne renaftrait pas.

Ce ne sont là que les applications rigonreuses des principes posés jusqu'ici et des expériences

que j'ai relevées et indiquées. Si, quittant ces hypothèses, on veut laisser l'avenir, et se borner à résumer les enseignements qu'au point de vue des races on peut tirer de l'histoire de l'Inde, voici les faits, tout à fait incontestables, qui en ressortent.

Nous devons considérer la famille ariane comme la plus noble, la plus intelligente, la plus énergique de l'espèce blanche. En Égypte, où nous l'avons aperçue d'abord, sur la terre hindoue, où nous venons de l'observer, nous lui avons reconnu de hautes facultés philosophiques, un grand sentiment de moralité, de la douceur dans ses institutions, de l'énergie à les maintenir; en somme, une supériorité marquée sur les aborigènes, soit de la vallée du Nil, soit des bords de l'Indus, du Gange et du Brahmapoutra.

En Égypte, pourtant, nous n'avons réussi à la considérer que déjà, et dès la plus haute antiquité, violemment combattue et paralysée par des immixtions trop considérables de sang noir, et, à mesure que les temps ont marché, cette immixtion, prenant plus de forces, a fini par absorber les énergies du principe auquel la civilisation égyptienne devait la vie. Dans l'Inde, il n'en a pas été de même. Le torrent arian, précipité du haut de la vallée de Kachemyr sur la péninsule cisgangétique, était des plus considérables. Il eut beau être dédoublé par la désertion des Zoroas-

triens, il resta toujours puissant, et le régime des castes, fut malgré sa décomposition lente, malgré ses déviations répétées, une cause décisive, qui conserva, aux deux hautes classes de la société hindoue, les vertus et les avantages de l'autorité. Puis, si des infiltrations illégales de sang étranger curent lieu, par l'influence des révolutions, dans les veines des brahmanes et des kschattryas, toutes ne furent pas nuisibles, de la même façon toutes ne produisirent pas de mauvaises conséquences semblables. Ce qui provint des tribus arianes ou demi-arianes du nord renforça la vigueur de l'ancien principe blanc, et nous avons remarqué que l'invasion des Pandavas avait fait une trouée bien profonde dans l'Aryavarta. L'influence de cette immigration y sut donc désorganisatrice, et non pas énervante. Puis, au pourtour entier de cette même frontière montagneuse, d'autres populations blanches paraissaient incessamment sur les crêtes, et descendant jusque dans l'Inde, à différentes époques, elles ont également apporté quelque ressouvenir des mérites de l'ospèce.

Quant aux mélanges nuisibles, la famille hindoue n'a pas autant à gémir des parentés jaunes qu'elle s'est données que des noires, et bien que, sans nul doute, elle n'ait pas vu sortir de ces mélanges des descendances aussi robustes que lorsqu'elle ne produisait qu'avec elle-même, elle possède cependant, de ce côté, des lignées qui ne sont pas absolument dénuées de valeur, et qui, mélant à la culture hindoue dont elles ont adopté les principales règles certaines idées chinoises, prêtent, au besoin, quelque secours à la civilisation brahmanique. Tels sont les Mahrattes, tels encore les Birmans.

En somme, la force de l'Inde contre les invasions étrangères, la force qui persiste tout en cédant, reste cantonnée dans le nord-ouest, le nord et l'ouest, c'est-à-dire chez les peuples d'origine ariane plus ou moins pure, Syndhis, Rohillas, montagnards de l'Hindou-Koh, Sykhes, Radjapoutes, Gorkhas du Népaul; puis viennent les Mahrattes, enfin les Birmans que j'ai nommés plus haut. Dans ce camp de réserve, la suprématie appartient, incontestablement, aux descendances les plus arianisées du nord et du nord-ouest. Et quelle singulière persistance ethnique, quelle conscience vive et puissante toute famille alliée à la race ariane a de son mérite! J'en trouverais une marque singulière dans l'existence curieuse d'une religion bien étrange répandue chez quelques peuplades misérables, habitantes des pics septentrionanx. Là, des tribus encore fidèles à l'ancienne histoire sont cernées de tous côtés par des jaunes qui, maîtres des vallées basses, les ont repoussées sur les hauteurs neigeuses et dans les gorges alpestres, et ces peuples, nos



derniers et malheureux parents, adorent, avant tout, un ancien héros appelé Bhim-Sem. Ce Dieu, fils de Pandou, est la personnification de la race bianche dans la dernière grande migration qu'elle sit opérée de ce côté du monde (1).

il reste le sud de l'Inde, la partie qui s'étend vers Calcutta, le long du Gange, les vastes provinces du centre et le Dekkhan. Dans ces régions, les tribus de sauvages noirs sont nombreuses, les forêts immenses, impénétrables, et l'usage des dialectes dérivés du sanscrit cesse presque complétement. Un amas de langues, plus ou moins ennoblica par des emprunts à l'idiome sacré, le tamoul, le malabare et cent autres se parlagent les populations. Une bigarrure infinie de carnations étonne d'abord l'Européen, qui, dans l'aspect phyrique des hommes, ne découvre aucune trace d'unité, pas même chez les hantes castes. Ces contrées sont celles où le mélange avec les aborigènes est le plus avancé. Elles sont aussi les moins recommandables, à tous égards. Des multitudes mollos, sans énergie, sans courage, plus bassement auperatitionses que partout ailleurs, semblent morten, et en n'est qu'être juste envers elles que de les déclarer incapables de se laisser galvanisor, un soul instant, par un désir d'indépendance. Elles n'ont jamais été que soumises et

<sup>(</sup>i) Ritter, Erdbunde, Asten, & III, p. 148.

sujettes, et le brahmanisme n'en a reçu nul secours, car la proportion de sang des noirs, répandue au sein de cette masse, dépasse trop ce que l'on voit dans le nord d'où les tribus arianes n'ont jamais poussé jusque-là, soit par terre, soit par mer, que des colonies insuffisantes (1).

Cependant ces contrées méridionales de l'Inde possèdent, aujourd'hui, un nouvel élément ethnique d'une grande valeur, auquel j'ai déjà fait allusion plus haut. Ce sont les métis, nés de pères européens et de mères indigènes et croisés de nouveau avec des Européens et des natifs. Cette classe, qui va, chaque jour, s'augmentant, montre des qualités si spéciales, une intelligence si vive, que l'attention des savants et des politiques s'est déjà éveillée à son sujet, et l'on a vu, dans son existence, la cause future des révolutions de l'Inde.

Il est de fait qu'elle mérite l'intérêt. Du côté des mères, l'origine n'est pas brillante : ce ne sont guère que les plus basses classes qui fournissent des sujets aux plaisirs des conquérants. Si quelques femmes appartiennent à un rang social un peu moins rabaissé, ce sont des musulmanes, et cette circonstance ne garantit aucune supériorité de sang. Toutefois, comme l'origine de ces l'indones a cessé d'être absolu-

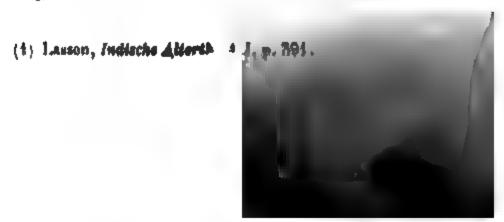

ment identique avec l'espèce noire et qu'elle a déjà été relevée par l'accession d'un principe blane, si faible qu'on veuille le supposer, il y a profit, et l'on doit établir une immense distance entre le produit d'une femme bengali de basse caste et celui d'une négresse yolof ou bambara.

Du côté du père, il peut exister de grandes différences dans l'intensité du principe blanc transmis à l'enfant. Suivant que cet homme est anglais, irlandais, français, italien ou espagnol, les variations sont notables. Comme, le plus souvent, le sang anglais domine, comme il est celni qui, en Europe, a conservé le plus d'affinités avec l'essence ariane, les métis sont généralement beaux ou intelligents. Je m'unis donc à l'opinion qui attache de l'importance pour l'avenir de l'Inde au développement de cette population nouvelle, et en m'abstenant de penser qu'elle soit jamais en état de mettre la main au collet de ses maîtres et de s'attaquer au cadieux génie de la Grande-Bretagne, je ne crojs pas inadmissible qu'après les dominateurs européens, le sol de l'Inde ne la voie saisir le sceptre. A la vérité, cette race composite est exposée au même danger sous lequel ont succombé presque toutes les nations musulmanes, j'entends la continuité des mélanges et l'abâtardissement qui en est la conséquence. Le brahmanisme seul possède le secret de contrarier le progrès d'un tel fléau.

Après avoir ainsi classé les groupes hindous et indiqué les points d'où l'étincelle vivante, encore bien que très-affaiblie, jaillira à l'occasion, je ne saurais m'empêcher de revenir sur la longévité si extraordinaire d'une civilisation qui fonctionnait avant les âges héroïques de la Grèce, et qui, sauf les modifications voulues par les variations ethniques, a gardé, jusqu'à nos jours, les mêmes principes, a toujours cheminé dans les mêmes voies, parce que la race dirigeante est demeurée suffisamment compacte. Ce colosse merveilleux de génie, de force, de beauté, a, depuis Hérodote, offert au monde occidental l'image d'une de ces prêtresses qui, bien que couvertes d'une robe épaisse et d'un voile discret, parvenaient cependant, par la majesté de leur attitude, à convaincre tous les regards qu'elles étaient belles. On ne la voyait pas, on n'apercevait que les grands plis de ses vêtements, on n'avait jamais dépassé la zone occupée par les peuples qu'elle-même renonçait comme siens. Plus tard, les conquétes des musulmans, à demi connues en Europe, et leurs découvertes, dont les résultats n'arrivaient que défigurés, augmentèrent graduellement l'admiration pour ce pays mystérieux, bien que la connaissance en restât fort imparfaite.

Mais, depuis une vingtaine d'années que la philologie, la philosophie, la statistique, ont com-

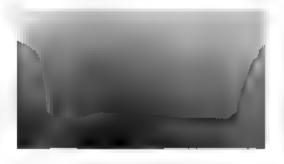

mencé l'inventaire de la société et de la nature hindoues, sans presque avoir l'espérance de le compléter de bien longtomps, tant la matière est riche et abondante, il est arrivé le contraire de ce que révèle l'expérience commune : moins une chose est connuc, plus on l'admire : ici, à mesure qu'on connult et qu'on apprécie mieux, on admire davantage. Habitués à l'existence bornée de nos civilisations, nons répétions, imperturbablement, les paroles du panutier sur la fragilité des choses humninos, et lorsque le ridenu immense qui cachait l'activité de l'existence asialique a été soulevé, et que l'Inde et la Chine ont apparts clairement à nos regards, avec leurs constitutions inébranlables, nous n'avons su comment prendre cette découverte si humiliante pour notre sagesse et notre force.

Quelle honte, en effet, pour des systèmes qui se sont proclamés chacun à leur tour et se proclament encore sans rivaux! Quelle leçon pour la pensée grecque, romaine, pour la nôtre, que de voir un pays qui, battu par huit cents aux de pillage et de massacres, de spoliations et de misòres, compte plus de cent quarante millions d'habitants, et, probablement, avant ses malheurs, en nourrissait plus du double; pays qui n'a jamais cessé d'entourer de sou affection sans bornes et de sa conviction dévouée les idées religieuses, tocisies et politiques auxquelles il doit la vie, et

qui, dans leur abaissement, lui conservent le c ractère indélébile de sa nationalité! Quelle leço dis-je, pour les États de l'Occident condamné par l'instabilité de leurs croyances, à chang incessamment de formes et de direction, pare aux dunes mobiles de certains rivages de la m du Nord!

Il y aurait pourtant injustice à blâmer tre les uns comme à trop louer les autres. La long vité de l'inde n'est que le bénéfice d'une loi n turelle qui n'a pu trouver que rarement à s'a pliquer en bien. Avec une race dominan éternellement la même, ce pays a possédé d principes éternellement semblables; tandis qu partout ailleurs, les groupes se mêlant, sans fre et sans choix, se succédant avec rapidité, n'e pas réussi à faire vivre leurs institutions, pa qu'ils disparaissaient eux-mêmes rapidement vant des successeurs pourvus d'instincts r veaux.

Mais je viens de le dire : l'Inde n'a pas é seul pays où se soit réalisé le phénomène j'admire; il faut citer encore la Chine. Re chons si les mêmes causes ont y amené les reffets. Cette étude se lie d'autant mieux qui finit ici, qu'entre le Céleste Empire e'

vastes paradio

bindous s'étend le Thibet, où caractère des Mais avant de nous informer si cette dualité est vraiment le résultat d'un double principe ethnique, il faut, de toute nécessité, connaître la source de la culture sociale en Chine, et nous rendre compte du rang que cette contrée a droit d'occuper parmi les nations civilisées du monde.

## CHAPITRE IV.

## La race jaune.

A mesure que les tribus hindoues se son avancées vers l'est, et qu'après avoir long monts Vyndhias, elles ont dépassé le Gange Brahmapoutra pour pénétrer dans le pay Birmans, nous les avons vues se mettre en tact avec des variétés humaines que l'oct de l'Asie ne nous avait pas encore fait conn Ces variétés, non moins multipliées dans nuances physiques et morales que les différ déjà constatées chez l'espèce nègre, nous une nouvelle raison d'admettre, par ana que la race blanche eut, aussi, comme les autres, ses séparations propres, et que, noi lement, il exista des inégalités entre ellehommes noirs et ceux de la nouvelle cat que j'aborde, mais encore que, dans son p sein, la même loi exerça son influence, et q diversité pareille d'aingua ses tribus et le

ter de

posa par étages Une nouve de physionomic et de confeur, très-spéciale dans ses qualités intellectuelles, se présente à nous aussitôt que nous sortons du Bengale en marchant vers l'est, et comme des affinités évidentes réunissent à cette avant-garde de vastes populations aurquées de son cachet, il nous faut adopter, pour tout est ensemble, un nom unique, et, malgré les différences qui le fractionnent, lui attribuer une dénomination commune. Nous nous trouvous en face des peuples jaunes, troisieme élément constitutif de la population du monde.

Tout l'empire de la Chine, la Sibérie, l'Europe entière, à l'exception, peut-être, de ses extrémités les plus méridionales, tels sont les vastes territoires dont le groupe jaune se montre possesseur assitôt que des émigrants blancs mettent le pied dans les contrées situées à l'ouest, au nord ou à l'est des plateaux glacés de l'Asie centrale.

Gette race est généralement petite, certaines même de ses tribus ne dépassent pas les proportions réduites des nains. La steucture des membres, la puissance des muscles sont loin d'égaler ce que l'on voit chez les blancs. Les formes du corps sont ramassées, trapues, sans benuté ni pice, avec quelque chose de grotesque et soutent de hidenx. Dans la physionomie, la nature a économisé le dessin et les lignes. Sa libéralité en bornée à l'essentiel : un nez, une bouche, de la peux sont petes dans des faces larges et

plates, et semblent tracés avec une négligence et un dédain tout à fait rudimentaires. Évidemment, le Créateur n'a voulu faire qu'une ébauçhe. Les cheveux sont rares chez la plupart des peuplades. On les voit, cependant, et comme par réaction, effroyablement abondants chez quelques-unes et descendant jusque dans le dos; pour toutes, noirs, roides, droits et grossiers comme des crins. Voilà l'aspect physique de la race jaune (t).

Quant à ses qualités intellectuelles, elles ne sont pas moins particulières, et font une opposition si tranchée aux aptitudes de l'espèce noire, qu'ayant donné à cette dernière le titre de féminine, j'applique à l'autre celui de mâle, par excellence. Un défaut absolu d'imagination, une tendance unique à la satisfaction des besoins naturels, beaucoup de ténacité et de suite

(1) M. Pickering ajoute, à tous ces caractères, un autre trait qui lui semble tout à fait spécifique : c'est l'aspect féminin que le défaut de barbe donne aux peuples james. En revanche, il ne considère pas l'obliquité de l'ail comme essentielle. Je crois qu'ici il ne tient pas asses de compte des immixtions noires qui souvent, et à dose même très-légère, ont pu suffire pour faire disparaître cette particularité. (l'nited-States exploring Expedition during the peurs 1838, 1859, 1840, 1844 and 1842, under the command of Charles Wilker, U. S. N.; vol. IX: The Races of man and their geographical distribution, by Charles Pickering, M. D.; Phitadelphia,

I que la race jaune couvre actuel-

The globe. Il comprend éviden-

1848, in-40.) — M. Pickering polement ass d-

appliqué à des idées terre à terre on ridicules, quelque instinct de la liberté individuelle, manifesté, dans le plus grand nombre des tribus, par l'attachement à la vienomade, et, chez les peuples les plus civilisés, par le respect de la vie domestique; peu ou point d'activité, pas de curiosité d'esprit, pas de ces goûts passionnés de parure, si remarquables chez les nègres : voilà les traits principaux que toutes les branches de la famille mongole possèdent, en commun, à des degrés différents. De là, leur orgueil profondément convaincu et leur médigerité non moins caractéristique, ne sentant rien que l'aiguillon matériel, et ayant trouvé dès longtemps le moyen d'y satisfaire. Tout ce qui se fait en dehors du cercle étroit qu'elles connaissent, leur parait insensé, inepte, et ne leur inspire que pitié. Les peuples jaunes sont beaucoup plus contents d'eux-mômes que les nègres dont la grossière imagination, constamment en feu, rêve à tout autre chose qu'au moment présent et aux faits existants.

Mais il faut aussi en convenir : cette tendance générale et unique vers les choses humblement positives et la fixité de vues, couséquence de l'absence d'imagination, donnent aux peuples jaunes plus d'aptitude à une sociabilité grossière que les nègres n'en possèdent. Les plus ineptes esperts, n'ayant, pendant des sièmune seule pensée dont rien ne les distrait,

celle de se nourrir, de se vêtir et de se loger finissent par obtenir, dans ce genre, des résul tats plus complets que des gens qui, naturelle ment non moins stupides, sont encore dérangé sans cesse, des réflexions qui pourraient leu venir, par des susées d'imagination. Aussi le peuples jaunes sont-ils devenus assez habile dans quelques métiers, et ce n'est pas sans sur prise qu'on les voit, dès l'antiquité la plus haute laisser, comme marque irréfragable de leur pre sence dans une contrée, des traces d'assez grand travaux de mines. C'est là pour ainsi dire le rôl antique et national de la race jaune (1). Le nains sont des sorgerons, sont des orsévres, et d ce qu'ils ont possédé une telle science et l'or conservée à travers les siècles jusqu'à nos jour (car, à l'est des Tongouses orientaux et sur l€ bords de la mer d'Ochotsk, les Doutcheris « d'autres peuplades ne sont pas des forgeror moins adroits que les Permiens des chants scal dinaves), il faut conclure que, de tous temp les Finnois se sont trouvés au moins propre à former la partie passive de certaines civilis tions (2).

D'où venaient ces peuples? Du grand contines d'Amérique. C'est la réponse de la physiolog

<sup>(1)</sup> Ritter, Erdkunde, Asien, t. I, p. 337.

<sup>(2)</sup> Lassen, Zeitschrift für d. K d. Morgent., t. II, p. 62; Riter, Erdkunde, Asien, t. II.

comme de la linguistique; c'est aussi ce qu'on doit conclure de cette observation, que, dès les époques les plus anciennes, avant même ce que nous nommons les âges primitifs, des masses considérables de populations jaunes s'étaient accumulées dans l'extrême nord de la Sibérie, et, de là, avaient prolongé leurs campements et leurs hordes jusque très-avant dans le monde occidental, donnant sur leurs premiers ancêtres des renseignements fort peu honorables.

Elles prétendaient descendre des singes, et s'en montraient très-satisfaites. Il n'est dès lors pas étonuant que l'épopée hindoue, ayant à dépaindre les auxiliaires aborigènes de l'hérolque époux de Sita dans sa campagne contre Ceylan, nous disc tout simplement que ces auxiliaires étaient une armée de singes. Peut-être, en effet, Rama, voulant combattre les peuples noirs du sud du Dekkhan, eut-il recours à quelques tribus jaunes campées sur les contre-forts méridionaux de l'Himalays.

Quoi qu'il en puisse être, ces nations étaient fort nombreuses, et quelques déductions bien daires de points déjà connus vont l'établir à l'instant.

Ce n'est pas un fait nécessaire à prouver, car il l'est surabondamment, que les nations blanches ont toujours été sédentaires, et, comme telles, n'ont jamais quitte leurs demeures que par contrainte. Or, le plus ancien séjour connu de ces nations étant le haut plateau de l'Asie centrale, si elles l'ont abandonné, c'est qu'on les en a chassées. Je comprends bien que certaines branches, parties seules, isolément, pourraient être considérées comme ayant été victimes de leurs congénères, et battues, violentées par des parents. Je l'admettrai pour les tribus helléniques et pour les zoroastriennes; mais je ne saurais étendre ce raisonnement à la totalité des migrations blanches. La race entière n'a pas du s'expulser de chez elle dans tout son ensemble, et, cependant, on la voit se déplacer, pour ainsi dire, en masse et presque en même temps, avant l'an 5000. A cette époque et dans les siècles qui en sont le plus rapprochés, les Chamites, les Sémites, les Arians, les Celtes et les Slaves désertent également leurs domaines primitifs. L'espèce blanche s'échappe de tous côtés, s'en va de toutes parts et, certes, dans une telle dissolution qui finit par laisser ses plaines natales aux mains des jaunes, il est difficile de voir autre chose que le résultat d'une pression des plus violentes opérée par ces sauvages sur son faisceau primordial.

D'un autre côté, l'infériorité physique et morale des multitudes conquérantes est si claire et si constatée, que leur invasion et la victoire finale, qui en démontre la force, ne peuvent avoir



leur source ailleurs que dans le très-grand nombre des individus agglomérés dans ces bandes. Il n'est, dès lors, pas douteux que la Sibérie regergenit de populations finnoises, et c'est aussi ce que va démontrer bientôt un ordre de prenves qui, cette fois, appartient à l'histoire. Pour le moment, poursuivant le rayon de clarté que la comparsison de la vigueur relative des races jette sur les événements de ces temps obscurs, je fersi remarquer encore que si l'on admet la victoire des nations jannes sur les blanches et la dispersion de ces dernières, il faudra massi s'accommoder de l'une des deux alternatives suivantes:

On bien, le territoire des nations blanches tétendait beaucoup vers le nord et très-peu vers l'est, atteignant au moins, dans la première direction, l'Oural moyen, et, dans l'autre, ne dépassant pas le Kouen-lonn, ce qui semblerait impliquer un certain développement vers les steppes du nord-ouest:

Ou bien, ces peuples ramassés sur les crêtes du Mouziagh, dans les plaines élevées qui suivent immédiatement et dans les trois Thibets, n'existaient qu'en nombre très-faible et dans une proportion compatible avec l'étendue médiocre de ces territoires et les ressources alimentaires fort réduites, presque nulles, qu'ils peuvent offrir.

Je vais d'abord expliquer comment je me vois contraint de tracer ces limites; ensuite, j'établi-



rai par quelle raison il faut repousser la seconde hypothèse et s'attacher fortement à la première.

J'ai dit que la race jaune se montrait en possession primordiale de la Chine, et, en outre, que le type noir à tête prognathe et laineuse, l'espèce pélagienne, remontait jusqu'au Kouen-loun d'une part, et de l'autre côté jusqu'à Formose (1), au Japon et par delà. Aujourd'hui même des populations de ce genre habitent ces pays reculés.

Voir le nègre établi si avant dans l'intérieur de l'Asie a déjà été pour nous la grande preuve de l'alliance, en quelque sorte, originelle des Chamites et des Sémites avec ces peuples d'essence inférieure; j'ai dit originelle, parce que l'alliance fut évidemment contractée avant la descente des envahisseurs dans les pays mésopotamiques de l'Euphrate et du Tigre.

(4) Ce sont les habitants de l'intérieur de l'île qui sont complétement noirs. Les hommes des côtes appartiennent à l'espèce malaise et ont beaucoup de rapports avec les Haraforas. (Ritter, t. III, p. 879.) — Le nombre des tribus nègres est assez considérable dens l'Inde transgangétique. On peut eiter entre autres les Samangs, retirés dans la partie méridionale du district de Queda, au pays de Siam. C'est une race petite, à cheveux crépus, sans demeures fixes et se nourrissant de reptiles crus et de vers. (Ritter, loc. cit., p. 1151.) — Ce géographe avoue ne pouvoir s'expliquer l'extrême diffusion de la famille mélanienne en Asie. Le fait serait, en effet, incompréhensible, s'il fallait le considérer comme postérieur aux temps historiques; mais il devient très-simple quand on admet qu'il s'est opéré à une époque tout à fait primordiale, où les immigrants nègres trouvaient le pays désert

Maintenant, en nous transportant des plaines de la Babylonie à celles de la Chine, nons trouverons un spécimen des résultats gradués du mélange des deux espèces noire et jaune dans ces métis qui habitent le Yun-nan, et que Marco-Polo appelle les Zerdendam. En allant plus loin, nous rencontrerons encore cette autre famille. non moins marquée des caractères de l'alliage, qui couvre la province chinoise du Fo-kien, et enfin nous tomberons au milieu des nuances innombrables de ces groupes cantonnés dans les provinces méridionales du Céleste Empire, dans l'Inde transgangétique, dans les archipels de la mer des Indes, depuis Madagascar jusqu'à la Polynésie, et depuis la Polynésie jusqu'aux rives occidentales de l'Amérique, atteignant l'île de Paques (1).

Ainsi la race noire a embrassé tout le sud de l'ancien monde et envalui fortement sur le nord, tandis que la jaune, se rencontrant avec elle à l'orient de l'Asic, y contractait un hymen fécond dont les rejetons occupent tous les amas d'îles prolongés dans la direction du pôle austral. Si l'on réfléchit que le centre, le foyer de l'espèce mélanienne est l'Afrique, et que c'est de là que

<sup>(1)</sup> Ritter, Erdkunde, Asien, t. 11, p. 1046.

Pickering, p. 158. Cet excellent observateur n'héalte pas a de clarer qu'à ses yeux les Ovalis de Madagascar sont des Malais immé connaissables.

s'est opérée sa diffusion principale, et, en outre, que la race jaune, en même temps que se métis possédaient les îles, allait aussi se reproduisant au nord et à l'est de l'Asie et dans toute l'Europe, on en conclura que la famille blanche, pour ne pas se perdre et disparaître au milieu des variétés inférieures, devait unir à la puissance de son génie et de son courage la garantie du nombre, bien qu'à un moindre degré, sans doute, que ses adversaires.

Nous ne pouvons même essayer le dénombrement des masses chamites et sémites qui descendirent, par les passages de l'Arménie, dans les régions du sudet de l'ouest. Mais, du moins, considérons le nombre énorme des mélanges qui s'en firent avec la race noire, jusque par delà les plaines de l'Éthiopie, et, au nord, sur toute la côte d'Afrique, au delà de l'Atlas, tendant vers le Sénégal; regardons les produits de ces hymens peuplant l'Espagne, la basse Italie, les tles grecques, et nous serons en situation de nous persuader que l'espèce blanche ne se limitait pas à quelques tribus. Nous en devons décider ainsi d'autant plus sûrement, qu'aux multitudes que je viens d'énumérer, il convient d'ajonter encore les nations arianes de toutes les branches méridionales, et les Celtes, et les Slaves, et les Sarmates, et d'autres peuples sans célébrité, mais nullement sans



lufluence, qui restèrent au milieu des jaunes.

La race blanche était donc aussi fort prolifique, et puisque les deux espèces noire et finnoise ne lui permettaient pas de dépasser le Moustagh et l'Aliai à l'est, l'Oural à l'ouest, resserrée dans de telles limites, elle s'étendait, au nord, jusque vers le cours moyen de l'Amour, le lac Batkal et l'Obi.

Les conséquences de cette disposition géographique sont considérables et vont, tout à l'heure, trouver leurs applications.

l'ai constaté les facultés pratiques de la race jaune. Toutefois, en lui reconnaissant des aptitudes supérieures à celles de la noire pour les basses fonctions d'une société cultivée, je lui direfusé la capacité d'occuper un rang glorieux un l'échelle de la civilisation, et cela parce que son intelligence, hornée autrement , ne l'est pas moins étroitement que celle des nègres, et parce que son instinct de l'utile est trop peu exigeant.

Il faut relâcher quelque chose de la sévérité de ce jugement lorsqu'il s'agit, nou plus de l'espèce jaune, non plus du type noir, mais du métie des deux familles, le Malais. Que l'on prenue, en effet, un Mongol, un habitant de Tonga-Tabou et un nègre pélagien, ou hottentot, l'imbitant de Tonga-Tabon , tout inculte qu'il soit , montrera

certainement un type supérieur.



Il semblerait que les défauts des deux races se sont balancés et modérés dans le produit commun, et que plus d'imagination relevant l'esprit, tandis qu'un sentiment moins saux de la réalité restreignait l'imagination, il en est résulté plus d'aptitude à comparer, à saisir, à conclure. Le type physique a éprouvé aussi d'heureuses modifications. Les cheveux du Malais sont durs et revêches, à la vérité; mais, enclins à se créper, ils ne le font pas; le nez est plus formé que chez les Kalmouks. Pour quelques insulaires, à Tabiti par exemple, il devient presque semblable au nez droit de la race blanche. L'œil n'est plus toujours relevé à l'angle externe. Si les pommettes restent suillantes, c'est que ce trait est commun aux deux races génératrices. Les Malais sont, du reste, on ne peut plus dissérents entre eux. Suivant que le sang noir ou jaune domine dans la formation d'une tribu, les caractères physiques et moraux s'en ressentent. Les alliages postérieurs ont augmenté cette extrême variabilité de types. En somme, deux signes, nettement distinctifs, demeurent à toutes ces samilles, comme un présent de leur double origine : plus intelligentes que le nègre et l'homme jaune, elles ont gardé de l'un l'implacable férocité, de l'autre l'insensibilité glaciale (1).

<sup>(1)</sup> Aux témoignages sur lesquels je me suis déja appuvé, je joins celui de Ritter, confirmé par l'inlayson et sir Stamford Raf

J'ai schevé ce qu'il y avait à dire sur les peuples qui figurent dans l'histoire de l'Asie orientale, il est maintenant à propos de passer à l'examen de leur civilisation. Le plus haut degré s'en rencontre en Chine. C'est là qu'est, tout à la fois, le point de départ de leur culture et sa plus originale expression : c'est donc là qu'il convient de l'étudier.

fles: « Les Malais, suivant le grand géographe allemand, sont de tifile moyenne et plutôt petits. Ils ont une carnation plus claire que les peuples d'au delà du Gange. Le tireu de la peau est, ches eux, doux et brillant. Leur disposition à engraisser est remarquable. La musculature est molle, lAche, quelquefois très-volumineuse, généralement sans élasticité. Les hanches sont très-fortes, ce qui leur donne une apparence lourde. Les vivages sont larges et plats, les pommettes saillantes. Les yeux sont espacés et très-petits, quelquesois droits, le plus souvent relevés à l'angle externe. L'occiput est resserré; les cheveux, épais, grossiers, tendant à se crêper, sont plantés très-bas et restreignent le front. Le trou occipital est souvent très en arrière. Les bras, très-longs, rappellent coux du singe. » (Ritter, III, p. 1145.) - A ces détails j'en ajouterai encore un que je dois à l'intéressante observation d'un voyageur : « Loraque les matelots malais employés sur les navires européens montent aux cordages, ils se cramponnent non-seulement par les mains, mais encore par les orteils, qu'ils ont très-gros et très-vigoureux. Un homme de race blanche n'en pourrait faire autant. »

## CHAPITRE V.

## Les Chinois.

Je me trouve, d'abord, en dissentiment avec une idée assez généralement répandue. On incline à considérer la civilisation chinoise comme la plus ancienne du monde, et je n'en aperçois l'avénement qu'à une époque insérieure à l'aurore du brahmanisme, inférieure à la fondation des premiers empires chamites, sémites et égyptiens. Voici mes raisons. Il va sans dire que l'on ne discute plus les affirmations chronologiques et historiques des Tao-sse. Pour ces sectaires, les cycles de 300,000 années ne coûtent absolument rien. Comme ces périodes un peu longues forment le milieu où agissent des souverains à têtes de dragons, et dont les corps sont contournés en serpents monstrueux, ce qu'il y a de mieux à faire, c'est d'en abandonner l'examen à la philosophie, qui pourra y glaner quelque peu, mais d'en écarter, avec grand soin, l'étude des faits positifs (1).



<sup>(1)</sup> Nu-oua, sœur de Fou-hi, et qui lui succéda, ctait un esprit

La date la plus rationnelle où se placent les lettrés du Céleste Empire pour juger de leur état antique, c'est le règne de Tsin-chi-hoang-ti, qui, pour couper court aux conspirations féodales et sauver la cause unitaire dont il était le promoteur, voulut étouffer les anciennes idées, fit brûler la plupart des livres, et ne consentit à sauver que les annales de la dynastie princière de Tsin, dont lui-même descendait. Cet événement arriva 207 ans avant J. C.

Depuis cette époque, les faits sont bien détaillés, suivant la méthode chinoise. Je u'en goûte pas moins l'observation d'un savant missionnaire qui voudrait voir, dans ces lourdes compilations, un peu plus de critique européenne (1). Quoi qu'il en soit, à dater de ce moment, tout s'enchaine tant bien que mal. Quand on veut remonter au delà, il n'en est pas longtemps de même. Tant qu'on reste dans les temps rapprochés de Tsin-chi-hoang-ti, la clarté continue en s'affaiblissant. On remonte ainsi, de proche en proche, jusqu'à l'empereur Yaô. Ce prince régna cent et un ans, et son avénement est placé à l'an 2357 avant J. C. Par delà cette époque, les dates, déjà fort conjecturales, sont remplacées

Ello avait ramané, dans un marais, un peu de terre jaune, et, en s'aidant d'une corde, elle en fabriqua le premier homme (Le Père Gaubil, Chronologie chinoise, m-4°, p. 7.)

1) Le père Gaubil, Chronologie chinoixe.

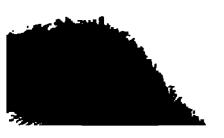

par une complète incertitude (1). Les lettrés ont prétendu que cette fâcheuse interruption d'une chronique dont les matériaux, suivant eux, pourraient remonter aux premiers jours de monde, n'est que la conséquence de ce fameus incendie des livres, déploré de père en fils, et devenu un des beaux sujets d'amplification que la rhétorique chinoise ait à commandement. Mais, à mon gré, ce malheur ne suffit pas pour expliquer le désordre des premières annales. Tous les peuples de l'ancien monde out eu leurs livres brûlés, tous ont perdu la chaint systématique de leurs dynasties en tant que les livres primitifs devaient en être les dépositaires. et, cependant, tous ces peuples ont couservi assez de débris de leur histoire pour que, som le souffle vivifiant de la critique, le passé se relève, se remue, ressuscite, et, se dévoilant, pet à peu, nous montre une physionomie à coup sû bien ancienne, bien différente des temps don nous avons la tradition. Chez les Chinois, riet de semblable. Aussitôt que les temps positifi cessent, le crépuscule s'évanouit, et de suite or

(4) Suivant M. Lassen, il ne faut pas demander d'histoire positive aux Chinois avant l'année 782 qui précéda notre ère. Toutefois, ce même savant confesse que l'avénement de la première dynastie humaine peut être reporté, avec une grande vraisemblenes, à l'année 2205 av. J. G. Indische Alterthumakunde, t. I., p. 754.)— Nous voilà loin des dates extraordinaires des annales hindenes, égyptiennes et assyriennes. arrive, non pas aux temps mythologiques, comme patout nilleurs, mais à des chronologies inconciliables, à des absurdités de l'espèce la plus piste, dont le moindre défaut est de ne rien contenir de vivant.

Puis, à côté de cette nullité prétentieuse de l'histoire écrite, une absence complète et bien significative de monuments. Ceci appartiont au caractère de la civilisation chinoise. Les lettrés sont grands amateurs d'antiquités, et les antiquités manquent : les plus anciennes ne remontent pas au delà du viti" siècle après J. C. (1). De sorte que, dans ce pays stable pur excellence, les souvenira figurés, statues, vases, instruments, n'ont rien qui puisse être comparé, pour l'ancienneté, avec ce que notre Occident ai remué, si tourmenté, si ravagé et transformé tant de fois, peut cependant étaler avec une orgueilleuse abondance. La Chine n'a matériellement rien conservé (2), qui nous reporte, même de loin, à cos époques extravagantes où quelques savants du dernier siècle se réjouissaient de voir l'histoire s'enfoncer en narguant les témoignages Mineal Ques.

(1) Gaubil, Chronologie chinoise.

<sup>(2)</sup> Il fint exceptor de ce jugement certains travaux de colonisation et de demáchement sur les rives du lloang-ho, qui paraissent remedier à des tensps fort reculés. Ce ne sent pas là, à proprement poier, des monuments. C'est un tracé cent fois fact et refait depuis sa création.

Laissons donc de côté les concordances impossibles des disférents systèmes, suivis par les lettrés, pour fixer les époques antérieures à Tsinchi-hoang-ti, et ne recueillons que les saits appuyés de l'assentiment des autres peuples, ou portant avec eux une suffisante certitude.

Les Chinois nous disent que le premier homme fut Pan-kou. Le premier homme, disent-ils; mais ils entourent cet être primordial de telles circonstances qu'évidemment il n'était pas seul dans le lieu où ils le font apparaître. Il était entouré de créatures inférieures à lui, et ici on se demande s'il n'avait pas affaire à ces fils de singes, ces hommes jaunes dont la singulière vanité se complaisait à réclamer une si brutâle origine.

Le doute se change bientôt en certitude. Les historiens indigènes assirment qu'à l'arrivée des Chinois, les Miao (1) occupaient déjà la contrée, et que ces peuples étaient étrangers aux plus simples notions de sociabilité. Ils vivaient dans des trous, dans des grottes, buvaient le sang des animaux qu'ils attrapaient à la course, ou bien, à désaut de chair crue, mangeaient de l'herbe et des fruits sauvages. Quant à la sorme de leur gouvernement, elle ne démentait pas tant de barbarie. Les Miao se battaient à coups de branches d'arbres, et le plus vigoureux restait le mastre jus-

<sup>(1)</sup> Gaubil, ouvr. cité.

qu'à ce qu'il en vint un plus fort que lui. On ne rendait aucun honneur aux morts. On se contentait de les empaqueter dans des branches et des herbages, on les liait au milieu de ces espèces de fagots, et on les cachait sous des buissons (1).

Je remarquerai, en passaut, que voilà bien, dans une réalité historique, l'homme primitif de la philosophie de Rousseau et de ses partisans; l'homme qui, n'ayant que des égaux, ne peut aussi fonder qu'une autorité transitoire dont une massue est la légitimité, genre de droit assez souvent frappé de défaveur devant des esprits un peulibres et fiers. Malheureusement pour l'idée révolutionnaire, si cette théorie rencontre preuve chez les Miao et chez les noirs, elle n'a pas encore réussi à la découvrir chez les blancs, où nous ne pouvons apercevoir une aurore privée des clartés de l'intelligence.

Pan-kou, au milieu de ces fils de singes (2), fut donc regardé, et j'ose le dire, avec pleine raison, comme le premier homme. La légende chinoise ne nous fait pas assister à sa naissance. Elle ne nous le montre pas créature, mais bien

<sup>(1)</sup> Gaubil, Traité de la chronologie chinoise, p. 2, 80, 100; Ritter, Erdkunde, Asien, t. III, p. 758; Lassen, Indische Alterth., t. 1, p. 454.

<sup>2)</sup> Les Mino ne manquaient pas de se donner cette généalogie. Ritter, Erdkunde, Asien, t. 11, p. 275.)

créateur, car elle déclare expressément qu'il commença à régler les rapports de l'humanité. D'où venait-il, puisqu'à la différence de l'Adam de la Genèse, de l'autochthone phénicien et athénien, il ne sortait pas du limon? Sur ce point la légende se tait : cependant, si elle ne sait pas nou apprendre où il est né, elle nous indique du moin où il est mort et où il fut enterré. C'est, dit-elle dans la province méridionale de Ho-nan (1).

Cette circonstance n'est pas à négliger, et i faut la rapprocher, sans retard, d'un renseigne ment très-clairement articulé par le Manava Dharma-Sastra. Ce code religieux des Hindou compilé à une époque postérieure à la rédactio des grands poèmes, mais sur des documents it contestablement fort anciens, déclare, d'une ma nière positive, que le Maha-Tsin, le grand paysdel Chine, fut conquis par des tribus des kschattrys réfractaires qui, après avoir passé le Gange et en pendant quelque temps dans le Bengale, traversi rent les montagnes de l'est et se répandirent dat le sud du Céleste Empire, dont ils civilisèrent le peuples (2).

Ce renseignement acquiert beaucoup plus d

<sup>2</sup> Ritter, Brillande, Asien. t. III., p. 716: Menoco-Diarus Santra, ch. X. § 65. p. 546: a The following races of calattryns, I a their concession of holy rites at by seeing no brahmens, have go a deadly such among men. to the towest of the four clauses, — 64



<sup>(1)</sup> Gushil, Traite de la chronologue chencuse

poids encore venant des brahmanes que s'il émamit d'une autre source. On n'a pas la moindre mison de supposer que la gloire d'avoir civilise un territoire dissérent du leur, par une branche de leur nation, ait en de quoi tenter leur vanité et égarer leur bonne soi. Du moment qu'on soitait de l'organisation voulue chez eux, on leur derenait odieux, on était coupable à tous les chess et renié; et, de même qu'ils avaient oublié leurs liens de parenté avec tant de nations blanches, ils en auraient fait autant de ceux-là si la séparation s'était opérée à une époque relativement basse et dans un temps où, la civilisation de l'Inde étant déjà fixée, il n'y avait plus moyen de ne pas apercevoir un fait aussi considérable que le départ et la colonisation séparatiste d'un nombre important de tribus appartenant à la seconde caste de l'État. Ainsi, rien n'infirme, tout appuie, au contraire, le témoiguago des lois de Manou, et il en résulte que la Chine, à une époque postérieure aux premiers temps héroiques de l'Inde, a été civilisée par une nation immigrante de la race hindoue, kschattrya, ariane, blanche, et, par conséquent, que Pan-kou,

<sup>·</sup> Paundracas, Odras and Draviras; Cambujas, Vavanas and Sacas;

<sup>·</sup> Paradas, Pahlavas, Chinas, Ciratas, Doradas and Chasas. — 45

<sup>.</sup> All those tribes of men who sprang from the mouth, the arm,

<sup>.</sup> the thigh and the foot of Brahma, but who became out-casts by

a having neglected their duties, are called Dasyus, or plunderers,

a whether the speak the language of Micchelias or that of Aryas. "

ce premier homme que, tout d'abord, on est surpris de voir définien législateur par la légende chinoise, était, ou l'un des chefs, ou le chef, ou la personnification d'un peuple blanc venant opérer en Chine, dans le Ho-nan, les mêmes merveilles qu'un rameau également hindou avait, antérieurement, préparées dans la vallée supérieure du Nil (1).

Dès lors s'expliquent aisément les relations très-anciennes de l'Inde avec la Chine, et l'on n'a plus besoin, pour les commenter, de recourir à l'hypothèse aventurée d'une navigation toujours difficile. La vallée du Brahmapoutra et celle qui, longeant le cours de l'Irawaddy, enferme les plaines et les nombreux passages du pays des Birmans, offraient aux vratyas du Honan des chemins déjà bien connus, puisqu'il avait jadis fallu les suivre pour quitter l'Aryavarta.

Ainsi, en Chine, comme en Égypte, à l'autre extrémité du monde asiatique, comme dans toutes les régions que nous avons déjà parcourues

(1) M. Biot raconte, d'après les documents chinois, que le pays sut civilisé, entre le xxx siècle et le xxvii avant notre ère, pa une colonisation d'étrangers venant du nord-ouest et désigné sénéralement, dans les textes, sous le nom de peuple aux cheveu noirs. Cette nation conquérante est aussi appelée les cent samilles - Ce qui résulte principalement de cette tradition, c'est que les Chinois avouent que leurs civilisateurs n'étaient pas autochthone (Tcheou-li ou Rites des Tcheou, traduit pour la première sois, passeu Édouard Biot; Paris, Imprimerie nationale, 1851, in sol - Avertiss, p. 2, et Introduct., p. v.)

jusqu'ici, voilà un rameau blanc chargé par la Providence d'inventer une civilisation. Il serait inutile
de chercher à se rendre compte du nombre de ces
Arians réfractaires qui, dès leur arrivée dans le Honan, étaient probablement mélangés et déchus de
leur pureté primitive. Quelle que fût leur multitude, petite ou grande, leur tâche civilisatrice
n'en était pas moins possible. Ils avaient, par
suite de leur alliage, des moyens d'agir sur les
masses jaunes. Puis, ils n'étaient pas les seuls rejetons de la race illustre adressés vers ces contrées
lointaines, et ils devaient s'y associer d'anciens
parents aptes à concourir à aider à leur œuvre.

Aujourd'hui, dans les hautes vallées qui bordent le grand Thibet du côté du Boutan, on rencontre, tout aussi bien que sur les crôtes neigeuses des contrées situées plus à l'ouest, des tribus très-faibles, très-clair-semées, pour la plupart étrangement mélées à la vérité, qui, cependant, accusent une descendance ariane (1). Perdues, comme elles le sont, au milieu des débris noirs et james de toute provenance,

<sup>(1)</sup> Tel est l'état alpestre de Gwalier, près du Ladakh et du Cherwal. (Ritter, Krekunde, Asien, t. III.) — Telles sont encore certaines populations du Thibet oriental, où l'en retrouve, avec certains caractères physiques de l'espèce blanche, des mœurs qu'en peut dire tout à fait contraires aux habitudes des nations jaunes : le régime féodal et un grand esprit de liberté belliqueuse. (Hue, Sou-venirs d'un voyage dans la Tartarie, le Thibet et la Chine, t. II, p. 467 et passin, et 182)

on est en droit de comparer ces peuplades à tels morceaux de quartz qui, entraînés par les eaux, contlemnent de l'or et viennent de fort loin. Peutêtre les orages ethniques, les catastrophes des races les ont-elles portées là où leur espèce ellemême n'avait jamais apparu. Je ne me servirsi donc pas de ces détritus par trop altérés, et je me borne à constater leur existence (1).

Mais, beaucoup plus avant dans le nord, nous apercevons, à une époque asses récente, vers l'an 177 avant J. C., de nombreuses nations blanches à cheveux blonds ou rouges, à yeux bleus, cautounées sur les frontières occidentales de la Chine. Les écrivains du Céleste Empire, à qui l'on doit la connaissance de ce fait, nomment cinq de ces nations. Remarquons d'abord la position géographique qu'elles occupaient à l'époque où elles nous sont révélées.

Los doux plus célébres sont les Yue-tchi et les Ou-sous. Cos doux pouples habitaient au nord du licaug-ho, sur la limite du désert de Gobi (2).

Venniout emmite, à l'ent des Ou-soun, les Khouste(3).

(4) Million, Whitehaude, Joseph & MA.

(2) Hotton, Strettmente, donne e fe fr. 455 at parente.

(3) Withou adjustify optic units
As the bloominate opposite
bloom the syllation. ---- Le'
Chino, some against page

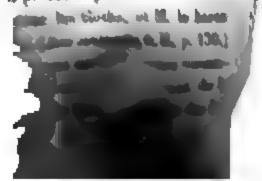

Plus haut, au nord des Ou-soun, à l'ouest du Balkal, étaient les Ting-ling (1).

Les Kian-kouans, ou Ha-kas, succédaient à ces derniers et dépassaient le Yénissei (2).

Enfin, plus au sud, dans la contrée actuelle du Kaschgar, au delà du Thian-chan, s'étendaient les Chou-le ou Kin-tcha, que suivaient les Yan-Thsai, Sarmates-Alains, dont le territoire allait jusqu'à la mer Caspienne (3).

De cette façon, à une époque relativement rapprochée de nous, puisque c'est au n' siècle avant notre ère, et après tant de grandes migrations de la race blanche qui auraient dû épuiser l'espèce, il en restait encore, dans l'Asie centrale, des branches assez nombreuses et assez puissantes pour enserrer le Thibet et le nord de la Chine, de sorte que non-seulement le Céleste Empire possédait, au sein des provinces du sud, des nations arianes-hindoues immigrantes à l'époque

ude de la dynastic des Han, tradust par M. Stanislas Julion, comme sent un peuple blond « à barbe rousse et à yeux bleus, » lie étaient us combre de 120,000 familles. (A. de Humboldt, Asie centrale, 1.1, p. 365.)

<sup>(1)</sup> Ritter, for, cit.

<sup>(8)</sup> Les Ro-Les étaient de très-hauts taille. Ils avaient les chevent reuges, le vienge blanc, les youx verts ou bleus. Ils se mélèrent sust les seldets chinois de La-ling, 97 aux avant J. C. (Ritter, t. I., p. 1966.)

<sup>(2)</sup> ING. Les Chie dellegnateut ces nations arienes, dent les

où commence son histoire, mais, de plus, il est bien difficile de ne pas admettre que les antiques peuples blancs du nord et de l'ouest, fuyant la grande irruption de leurs ennemis jaunes, n'aient pas été souvent rejetés sur la Chine et forcés de s'unir à ses populations originelles (1). Ce n'eut été, dans l'est de l'Asie, que la répétition de ce qui s'était fait au sud-ouest par les Chamites, les enfants de Sem et les Arians hellènes et zoroastriens. En tous cas, il est hors de doute que cen populations blanches des frontières orientales se montraient, à une époque très-ancienne, beaucoup plus compactes qu'elles ne le pouvaient être aux débuts de notre ère. Cela suffit pour démontrer la vraisemblance, la nécessité même de fréquentes invasions et partant de l'équents mélanges (»).

- (4) Le Chau-king, dant an fait rementer la composition à plus de MNN aux avant J. C., attente que la population de la Chine admetini les mélanges. Ainsi, je lis dans la 1º partie, chap. 11, § 20: a Kau-l'an, les étrangers excitent des troubles, s Bt chap. 111, § 6: a M vous êtra appliqués aux affaires, les étrangers viendrent se anumettre à vous avec abéterance, s
- (2) Les alliages anciens ne linent pas les seuls qui introduisirent le sang de l'espère blanche dans les masses chinaises. Il y ess
  ont, à des époques très-improvères de nous, qui out sensiblemers c
  modifié cortaines populations du Céleste Empire, En 1286, Koubiles s
  tégnait et introduissit un grand nombre d'immigrants bindous est
  malais dans le l'o kien. Aussi la population de cette prevince, comisse
  relle du Konang tonng, diffère t elle asses notablement de celle des
  anties contries de la China. Elle est plus novatives, plus pertisents
  les idées étrangères. Elle fournit le plus de monde à cette

Je ne doute pas toutefois que l'influence des kschattryss du sud n'ait été d'abord dominante. L'histoire l'établit suffisamment. C'est au sud que la civilisation jeta ses premières racines, c'est de là qu'elle s'étendit dans tous les sens (1).

On ne s'attend pas sans doute à trouver, dans des kachattryas réfractaires, des propagateurs de la doctrine brahmanique. En effet, le premier point qu'ils devaient rayer de leurs

émigration, qui n'est pas moindre de 3 millions d'hommes, et qui ceuvre aujourd'hui la Cochinchine, le Tonkin, les flos de la Sonde, Manille, Java, s'étendant ches les Birmans, à Biam, à l'île du Prince de Galles, en Australie, en Amérique. (Bitter, t. III., p. 785 et passim.) — Il vint aussi en Chine, antériourement, sous la dynastis des Thangs, qui commença en 618 et finit en 907, de sembreux musulmans qui se sont môlés à la population jaune et que l'on nomme aujourd'hui Hael-hael. Lour physionomis est derenne tout à fait chinoise, muie leur esprit, non. Ils sont plus inorgiques que les masses qui les enteurent dent ils se font craindre et respector. (Huc, Souvenirs d'un voyage dans la Tartarie, le Thibet **4 la Chine**, t. II, p. 78.) — Rulin, d'autres Sémites, des Juifs, ont suai pánétró en China à una épaqua inconnus de la dynastia Teheou (da 1192 av. notro des à 288 après J. C.) Us out exercé jadis una très-granda influence et ent ravêtu les premières charges 4 l'Etat. Aujourd'hui, ils sont fort déchus, et besucoup d'entre sur se cont faite musulmane. (Gaulii), Chronologie chinoise, p. 264 « pusim.) — Cos mélanges de sang out en pour conséquence des modulcations importantes dans le langage. Les dialectes du sud different benucoup du haut chinois, et l'homme du l'o-kien, du Kung-tonng on du Yun-nan a aufant de peine à comprendre le pôticou qu'un labitant de Berlin le suédeis on le kellandsis. W. F. Neumann, Die Sinologen und Ihre Werke, Zeitschrift der destrehen morgenia natischen Gesetlschaft, 1. 1, p. 104.)





codes, c'était la supériorité d'une caste sur tout les autres, et pour être logiques, l'organisation même des castes. D'ailleurs, comme les Égyptiquis avaient quitté le gros des nations arian une époque où peut-être le brahmanisme, même n'avait pas encore complétement loppé ses principes. On ne trouve donc en Chine qui se rattache directement arian tème social des Hindous; cependant, rapports positifs font défaut, il n'en es même des négatifs. On en rencontre espèce qui donnent lieu à des rapprocassez curieux.

Quand, pour cause de dissentiment:

ques, les nations zoroastriennes se sé
leurs parents, elles leur témoignèrer
qui se manifesta par l'attribution du
des dieux brahmaniques aux mauve
par d'autres violences de même
kschattryas de la Chine, déjà mêlés
jaunes, paraissent avoir considéré
sous un aspect plutôt mâle que fé
tôt politique que religieux, et, dé
vue, ils ont fait une opposition té
que les Zoroastriens. C'est en se r
bours des idées les plus naturelles
nifesté leur horreur contre la hié
manique.

Ils n'ont pas voulu admettre de...

rangs, ni de situations pures ou impures résultant de la naissance. Ils ont substitué à la doctrine de leurs adversaires l'égalité absolue. Cependant, comme ils étaient poursuivis, malgré eux et en vertu de leur origine blanche, par l'idée indestructible d'une inégalité annexée à la race, ils conçurent da pensée singulière d'anoblir les pères par leurs enfants, au lieu de rester fidèles à l'antique notion de l'illustration des enfants par la gloire des pères. Impossible de voir dans cette institution, qui relève, suivant le mérite d'un homme, un certain nombre des générations ascendantes, un système emprunté sux peuples jaunes. Il ne se trouve nulle part chez eux, que là où la civilisation chinoise l'a importé. En outre, cette hizarrerie répugne à toute idée réfléchie, et, même en se mettant au point de vue chinois, elle est encore absurde. La noblesse est une prérogative honorable pour qui la possède. Si l'on veut la faire adhérer uniquement au mérite, il n'est pas besoin de lui créer un rang à part dans l'État en la forçant de monter ou de descendre autour de la personne qui en jouit. Si, au contraire, on se préoccupe de lui créer une suite, une conséquence étendue à la fawille de l'homme favorisé, ce n'est pas à ses steus qu'il faut l'appliquer, puisqu'ils n'en penvent jouir. Autre raison très-forte : il n'y sèce d'avantage, pour celui qui 8110(3)

reçoit une telle récompense, à en parer ses ancêtres, dans un pays où tous les ancêtres sans distinction, étant l'objet d'un culte officiel et national, sont déjà assez respectés et même adorés. Un titre de noblesse rétrospectif n'ajoute donc que peu de chose aux honneurs dont ils jouissent. Ne cherchons pas, en conséquence, dans l'idée chinoise ce qu'elle a l'air de donner, mais bien une opposition aux doctrines brahmaniques, dont les kschattryas immigrants avaient horreur et qu'ils voulaient combattre. Le faitest d'autant plus incontestable, qu'à côté de cette noblesse fictive, les Chinois n'out pu empécher la formation d'une autre qui est très-réelle et qui se fonde, comme partout ailleurs, sur les prérogatives de la descendance. Cette aristocratie est composée des fils, petits-fils et agnats des maisons impériules, de ceux de Confucius, de ceux de Meng-tseu, et encore de plusieurs autres personnages vénérés. A la vérité, cette classe fort nombreuse ne possède que des priviléges honorifiques; cependant elle a, par cela scul qu'on la reconnaît, quelque chose d'inviolable et prouve très-bien que le système à rebours placé à ses côtés est une invention artificielle tout à fait contraire aux suggestions naturelles de l'esprit humain, et résultant d'une cause spéciale.

Cet acte de haine pour les institutions brabmaniques me semble intéressant à relever. Mis en



regard de la scission zoroastrienne et des autres événements insurrectionnels accomplis sur le sol même de l'Inde, il prouve toute la résistance que rencontra l'organisation hindoue et les répulsions irréconciliables qu'elle souleva. Le trionphe des brahmanes en est plus grand.

Je reviens à la Chine. Si l'on doit signaler comme une institution antibrahmanique, et, par conséquent, comme un souvenir baineux pour la mère patrie, la création de la noblesse rétroactive, il n'est pas possible d'assigner la nême origine à la forme patriareale choisie par legouvernement de l'empire du Milieu. Dans une onjoneture aussi grave que le choix d'une formule politique, comme il s'agit de satisfaire, non pas à des théories de personnes, ni à des idées acquises, mais à ce que les besoins des races qui, combinées ensemble, forment l'État, réclament le plus impériousement, il faut que ce soit la raison publique qui juge et décide, admette ou relienne en dernier ressort ce qu'on lui propose, et l'errour ne dure jamais qu'un temps. A la la formule gouvernementale n'ayant reçu, dans le cours des siècles, que des modifications partielles sans être jamais atteinte dans son essence, elle doit être considérée comme conforme à ce que voulait le génie national.

Le législateur prit pour type de l'autorité le droit du père de famille. Il établit comme un



axiome inébranlable que ce principe était la force du corps social, et que, l'homme pouvant tout sur les enfants mis au monde, nourris et élevés par lui, de même le prince avait pleine autorité sur ses sujets que, comme des enfants, il surveille, garde et défend dans leurs intérêts et dans leurs vies. Cette notion, en elle-même, et si on l'envisage d'une certaine façon, n'est pas, à proprement parler, chinoise. Elle appartient très-bien à la race ariane, et, précisément, parce que, dans cette race, chaque individu isolé possédait une importance qu'il ne paraît jamais avoir eue dans les multitudes inertes des peuples jauues et noirs, l'autorité de l'homme complet, du père de famille, sur ses membres, c'est-à-dire, sur les personnes groupées autour de son foyer, devait être le type du gouvernement.

Où l'idée s'altère aussitôt que le sang arian se mêle à d'autres espèces qu'à des blancs, c'est dans les conséquences diverses tirées de ce premier principe. — Oui, disait l'Arian hindou, ou sarmate, ou grec, ou perse, ou mède, et même le Celte, oui l'autorité paternelle est le type du gouvernement politique; mais c'est cependant par une fiction que l'on rapproche ces deux faits. Un chef d'État n'est pas un père : il n'en a ni les affections ni les intérêts. Tandis qu'un objet de famille ne veut que très-difficilement, par une sorte de t

le mal de sa progéniture, il se peut fort bien faire que, sans même être coupable, le prince dirige les tendances de la communauté d'une façon trop nuisible aux besoins particuliers de chacun, et, dès lors, la valeur de l'homme arian, sa dignité est compromise; elle n'existe plus; l'Arian n'est plus lui-même : ce n'est plus un homme.

Voilà le raisonnement par lequel le guerrier de race blanche arrêtait tout court le développement de la théorie patriarcale, et, en conséquence, nous avons vu les premiers rois des États hindous n'être que des magistrats électifs, pères de leurs sujets dans un sens très-restreint et avec une autorité fort aurveillée. Plus tard. le rajah prit des forces. Cette modification dans la nature de sa puissance ne se réalisa que lorsqu'il commanda bien moins à des Arians qu'à des métis, qu'à des noirs, et il eut d'autant moins la main libre qu'il voulut faire agir son sceptre sur des sujets plus blancs. Le sentiment politique de la race ariane ne répugne donc pas absolument à la fiction patriarcale : seulement, il la commente d'une façon précautionneuse.

Ce n'est pas, du reste, chez les seuls Arians hindous que nous avons déjà observé l'organiution des pouvoirs publics. Les États de l'Asie antérieure et la civilisation du Nil nous ont allert égalemes 'appl cation de la formule pa-

triarcale. Les modifications qui y furent apportées à l'idée primitive se montrent non-scule ment très-différentes de ce qu'on voit en Chine, elles le sont beaucoup aussi de ce qui a'observa dans l'Inde. Beaucoup moins libérale que dans ce dernier pays, la notion du gouvernement paternel était commentée par des populations étrangères aux sentiments raisonnables et élevés de la race dominante. Elle ne put être l'expression d'un despotisme paisible comme en Chine, parce qu'il s'agissait de dompter des multitudes mal disposées pour comprendre l'utile, et ne se courbant que devant la force brutale. La puissance fut donc, en Assyrie, terrible, impitoyable, armée du glaive, et se piqua surtout de se faire obéir. Elle n'admit pas la discussion et ne se laissa pas limiter. L'Égypte ne parut pasaussi rude. Le sang arian maintint là une ombre de ses prétentions, et les castes, moins parfaites que dans l'Inde, s'eutourérent pourtant, surtout les castes sacerdotales, de certaines immunités, de certains respecta, qui, ne valant pas ceux de l'Aryavarta, gardaient encore quelque reflet des nobles exigences de l'espèce blanche. Quant à la populatiou noire, elle fut constamment trai**tée par le**s Pharaons comme la tourbe qui lui était parente l'était sur l'Euphrate, le Tigre, et aux bords de la Méditerranée.

La formule patriarcale, s'adressant à



nègres, n'eut donc affaire qu'à des vaincus insensibles à tout autre argument qu'à ceux de la violence, elle devint lourdement, absolument despotique, sans pitié, sans limite, sans relâche, sans restriction, si ce n'est la révolte sanguinaire.

En Chine, la seconde partie de la formule sut bien dissérente. A coup sûr, la samille ariane qui l'apportait n'avait pas lieu de se dessaisir des droits et des devoirs du conquérant civilisateur pour proclamer sa conclusion propre. Ce n'était pas plus possible que tentant; mais la conclusion noire ne sut pas adoptée non plus, par cette raison que les populations indigènes avaient un autre naturel et des tendances bien spéciales.

Le mélange malais, c'est-à-dire le produit du sang noir mélé au type jaune, était l'élément que les kschattryas immigrants avaient à dompter, à assujettir, à civiliser, en se mélant à lui. Il est à croire que, dans cet âge, la fusion des deux mees inférieures était loin d'être aussi complète qu'on le voit aujourd'hui, et que, sur bien des points du midi de la Chine, où les civilisateurs bindous opéraient, des tribus, des fragments de tribus ou même des individualités de chaque 1spèce demeuraient encore à peu près pures et tenaient en échec le type opposé. Cependant, il ressortait de ce mélange imparfait des besoins, des sentiments, en bloc très-analogues à ceux qui ont pu se produire plus tard comme résullats d'une fusion achevée, et les blancs se voyaient là aux prises avec des nécessités d'un ordre tout dissérent de celles auxquelles leurs congénères vainqueurs dans l'Asie occidentale avaient été forcés de se plier.

La race malaise, je l'ai déjà définie : sans être susceptible de grands élans d'imagination, elle n'est pas hors d'état de comprendre les avantages d'une organisation régulière et coordonnée Elle a des goûts de bien-être, comme l'espèce jaune tout entière, et de bien-être exclusivement ma tériel. Elle est patiente, apathique, et subit aisé ment la loi, s'arrangeant, sans difficulté, de façoi à en tirer les avantages qu'un état social comporte, et à en subir la pression sans trop d'hu meur.

Avec des gens animés de pareilles dispositions il n'y avait pas lieu à ce despotisme violent e brutal qu'amenèrent la stupidité des noirs e l'avilissement graduel des Chamites, devenus troprès parents de leurs sujets et participant à leur incapacités. Au contraire, en Chine, quand le mélanges curent commencé à énerver l'espri arian, il se trouva que ce noble élément, à me sure qu'en se subdivisant il se répandait dans le masses, relevait d'autant les dispositions native des peuples. Il ne leur donnait pas, assurément sa souplesse, son énergie généreuse, son goût d'la liberté. Toutefois, il confirmait leur amou

instinctif de la règle, de l'ordre, leur antipathie pour les abus d'imagination. Qu'un souverain d'Assyrie se plongeât dans des cruautés exorbitantes, que, pareil à ce Zohak ninivite dont la tradition persane raconte les horreurs, il nourrit de la chair et du sang de ses sujets les serpents bourgeonnants sur son corps, le peuple en souffrait, sans doute; mais comme les têtes s'exaltaient devant de tels tableaux! Comme, au fond, le Sémite comprenait bien l'exagération passionnée des actes de la toute-puissance et comme la férocité la plus dépravée en grandissait encore à ses yeux l'image gigantesque! Un prince doux et tranquille risquait, chez lui, de devenir un objet de dédain.

Les Chinois ne concevaient pas ainsi les choses. Esprits très-prosaïques, l'excès leur saist horreur, le sentiment public s'en révoltait, et le monarque qui s'en rendait coupable perdait aussitôt tout prestige et détruisait tout respect pour son autorité.

Il arriva donc, en ce pays, que le principe du gouvernement sut le patriarcat, parce que les civilisateurs étaient Arians, que son application sut le pouvoir absolu, parce que les Arians agissaient en vainqueurs et en maîtres au milieu de populations inférieures, mais que, dans la pratique, l'absolutisme du souverain ne se manifesta ni par des traits d'orgueil surhumain, ni

par des actes de despotisme repoussant, et se renferma entre des limites généralement étroites, parce que le sens malais n'appelait pas de trop grosses démonstrations d'arrogance, et que l'esprit arian, en se mélant à lui, y trouvait un fond disposé à comprendre de mieux en mieux que le salut d'un État est dans l'observance des lois, aussi bien sur les hauteurs sociales que dans les bas-fonds.

Voilà le gouvernement de l'empire du Milieu organisé. Le roi est le père de ses sujets, il a droit à leur soumission entière, il devient pour eux le mandataire de la divinité, et on ne l'approche qu'à genoux. Ce qu'il veut, il le peut théoriquement; mais dans la pratique, s'il veut une énormité, il a bien de la peine à l'accomplir. La nation se montre irritée, les mandarins font entendre des représentations, les ministres, prosternés aux pieds du trône impérial, gémissent tout haut des aberrations du père commun, et le père commun, au milieu de ce tolle général, reste le mattre de pousser sa fantaisie jusqu'au bour à la seule condition de rompre avec ce qu'

kà tenir pour sect

lui a appris, dès l' inviolable. Il se s'il continue dan rection est au l'

Les annales ( sujet. Dans les raconte des méfaits des empereurs réprouvés aurait paru bien véniel aux historiens d'Assyrie, de Tyr ou de Chanaan. J'en veux donner un exemple.

L'empereur Yeou-wang, de la dynastie de Tcheou, qui monta sur le trône 781 ans avant J. C., régna trois ans sans qu'on eût aucun reproche grave à lui faire. La troisième année, il devint amoureux d'une fille nommée Pao-sse, et s'abandonna sans réserve à la fougue de ce sentiment. Pao-sse lui donna un fils, qu'il nomma Pe-fou, et qu'il voulut instituer prince héritier à la place de l'ainé, Y-kieou. Pour y parvenir, il exila l'impératrice et son fils, ce qui mit le comble au mécontentement déjà éveillé par une conduite qui n'était pas conforme aux rites. De tous côtés l'opposition éclata.

Les grands de l'empire sirent assaut d'observations respectueuses auprès de l'empereur. On demanda, de toutes parts, l'éloignement de l'accusa d'épuiser l'État par ses dépenses, de détourner le souverain de ses devoirs. Des saires violentes couraient de toutes parts, réprées par les populations. De leur côté, les partires par les populations de s'étaient réfugiés, avec de che course s'étaient réfugiés, avec les partires de l'empereur. On demanda, de toutes parts, réprées par les populations. De leur côté, les partires par les partires par les partires par les partires partires partires partires partires partires populations. De leur côté, les partires partires

rale. L'empereur cédait pas. Toutefois, comme, à son tour, il redoutait, non sans raison, l'alliance des mécontents avec les hordes de la frontière, il réunit des troupes, les plaça dans des positions convenables, et ordonna qu'en cas d'alarme on allumât des feux et battît du tambour, auquel signal tous les généraux auraient à accourir, avec leur monde, pour tenir tête à l'ennemi.

Pao-sse était d'un caractère très-sérieux. L'empereur se consumait perpétuellement en efforts pour attirer sur ses lèvres un sourire. C'était grand hasard quand il y réussissait, et rien ne lui était plus agréable. Un jour, une panique soudaine se répandit partout, les gardiens des signaux crurent que les cavaliers tartares avaient franchi les limites et approchaient; ils mirent promptement le feu aux bûchers qu'on avait préparés, et aussitôt tous les tambours de battre. A ce bruit, princes et généraux, rassemblant leurs troupes, accoururent; on ne voyait que gens en armes, se hâtant de çà et de là et demandant où était l'ennemi, que personne ne voyait puisqu'il n'existait pas et que l'alerte était fausse.

Il paraît que les visages animés des chefs et leurs attitudes belliqueuses parurent souverainement ridicules à la sérieuse Pao-sse, car elle se mit à rire. Ce que voyant, l'empereur se déclara au comble de la joie. Il n'en fut pas de même des graves plastrons de tant de bonne humeur. Ils l'histoire est que, lorsque les Tartares parurent pour de bon, personne ne vint au signal, l'empereur fut pris et tué, Pao-sse enlevée, son fils dégradé, et tout rentra dans l'ordre sous la domination d'Y-kieou, qui prit la couronne sous le nom de Ping-wang (1).

En voilà assez pour montrer combien, en fait, l'autorité absolue des empereurs était limitée par l'opinion publique et par les mœurs; et c'est ainsi que l'on a toujours vu, en Chine, la tyrannie n'apparaître que comme un accident constamment détesté, réprimé, et qui ne se perpétue guère parce que le naturel de la race gouvernée ne s'y prête pas. L'empereur est, sans doute, le maître des États du Milieu, voire, par une fiction plus hardie, du monde entier, et tout ce qui se refuse à son obéissance est, par cela même, réputé barbare et en dehors de toute vivilisation. Mais, tandis que la chancellerie chinoise s'épuise en formules de respect lorsqu'elle s'adresse au Fils du ciel, l'usage ne permet pas à celui-ci de s'exprimer, sur son propre compte, d'une manière aussi pompeuse. Son langage affecte une extrême modestie : le prince se représente comme audessous, par son petit mérite et sa vertu médiocre, des sublimes fonctions que son auguste père a

<sup>1)</sup> Gaulil, Traité de la Chronologie chinoise, p. 111

confiées à son insuffisance. Il conserve toute la phraséologie douce et affectueuse du langage domestique et ne manque pas une occasion de protester de son ardent amour pour le bien de ses chers enfants : ce sont ses sujets (1).

L'autorité est donc, de fait, assez bornée, car je n'ai pas besoin de dire que, dans cet empire, dont les principes gouvernementaux n'ont jamais varié, quant à l'essentiel, ce qui était considéré comme bon autrefois est devenu, par cela seul, meilleur aujourd'hui. La tradition est toute-puissante (2), et c'est déjà une tyrannie, dans un empereur, que de s'éloigner, pour le moindre détail, de l'usage suivi par les ancêtres. Bref, le Fils du ciel peut tout, à condition de ne rien vouloir que de déjà connu et approuvé.

Il était naturel que la civilisation chinoise, s'appuyant, à son début, sur des peuples malais, et plus tard sur des agglomérations de races jaunes, mélangées de quelques Arians, fût invinciblement dirigée vers l'utilité matérielle (3). Tandis

(1) J. F. Davis, The Chinese, p. 478.

(2) « En Chine, l'empire n'a pas passé d'un peuple à l'autre, et « les traditions sont restées nécessairement plus familières et ent « pénétré plus profondément dans les esprits que ches nous. » (Jules Mohl, Rapport fait à la Société asiatique, 1851, p. 85.)

(5) J'ai mentionné plus haut que des infiltrations blanches, asser importantes, avaient gagné la Chine, à différentes époques. Cependant l'avantage du nombre reste toujours à la race jaune, d'abord parce que le fond primitif lui appartient, ensuite parce que des



que, dans les grandes civilisations du monde antique occidental, l'administration proprement dite et la police n'étaient que des objets fort se-condaires et à peine ébauchés, ce fut, en Chine, la grande affaire du pouvoir, et on rejeta tout à fait sur l'arrière-plan les deux questions qui ailleurs l'emportaient : la guerre et les relations diplomatiques.

On admit en principe éternel que, pour que l'État se maintint dans une situation normale, il fallait que les vivres s'y trouvassent abondamment, que chacun pût se vêtir, se nourrir et se loger; que l'agriculture reçût des encouragements perpétuels, non moins que l'industrie; et, comme moyen suprême d'arriver à ces fins, il fallait pardessus tout une tranquillité solide et profonde, et des précautions minutieuses contre tout ce qui était capable d'émouvoir les populations ou de troubler l'ordre. Si la race noire avait exercé quelque action influente dans l'empire, il n'est pas douteux que nul de ces préceptes n'eût tenu longtemps. Les peuples jaunes, au contraire, ga-

immigrations mangales so sont effectuées, de tous temps, qui ont augmenté la force de la masse nationale. C'est ainsi qu'une invasion de Tartares, considérée comme la première, avait lieu en 1588 avant J. C. (Gauld), Chronologie chinoise, p. 28.) — C'est encere ainsi que de la Sibérie venait, en 508 de notre ère, la dynastie des Wei. Je n'insiste pas trop sur ce dernier fact, que pourrait bien recouvrir une immistien de mêtre blance et janues. (A. de Humboldt, Acte contrate, f. I, p. 27.)



gnant chaque jour du terrain, et comprenant l'utilité de cet ordre de choses, ne trouvaient rieu en eux qui n'appréciat vivement le bonheur matériel dans lequel on voulait les ensevelir. Les théories philosophiques et les opinions religieuses, ces brandons ordinaires de l'incendie des États, restèrent à jamais sans force devant l'inertie nationale qui, bien repue de riz et avec son habit de coton sur le dos, ne se soucia pes d'affronter le bâton des hommes de police pour la plus grande gloire d'une abstraction (1).

Le gouvernement chinois laissa précher tout, affirmer tout, enseigner les absurdités les plus monstrueuses, à la condition que rieu, dans les nouveautés les plus hardies, ne tendrait à un résultat social quelconque. Aussitôt que cette harrière menaçait d'être franchie, l'administration agissait sans pitié et réprimait les innovations avec une sévérité inouïe, confirmée par les dispositions constantes de l'opinion publique (2).

<sup>(1)</sup> W. v. Schlegel, Indische Bibliothek, t. II, p. 214 : « L'idée « du bonbeur est représentée en Chine, à ce que l'on m'assure, pur « un plut de riz bouilli et une bouche ouverte ; celle du gouver- « nement, par une canne de hambou et par un second caractere » qui signifie agiter l'air. »

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>, La vigilance de la police chinoise est incomparable. On metouter les inquiétudes que les Bruses et les Anglais inspirent as cabinet impérial dans le sud-onest. Le voyageur Burnes donne un exemple des précautions qui sont prises. Le signalement et même le portrait de tout étranges surps à est enveye sur velles du flante.

Dans l'Inde, le brahmanisme avait installé, lui aussi, une administration bien supérioure à ce que les États chamites, sémites ou égyptiens possédèrent jamais. Cependant, cette administration n'occupait pas le premier rang dans l'État, où les préoccupations créatrices de l'intelligence éclamaient la meilleure part de l'attention. Il ne **tut dono pas s'étonner si le génie hindou,** ians sa liberté, dans sa fierté, dans son goût pour es grandes choses et dans ses théories surhunaines, ne regardait, en définitive, les intérêts natériels que comme un point secondaire. Il stait, d'ailleurs, sensiblement encouragé dans une elle opinion par les auggestions de l'alliage noir. l la Chine, l'apogée fut donc atteint en matière l'organisation matérielle, et, en tenant compte le la différence des races, qui nécessite des proédés différents, il me semble qu'on peut adnettre que, sous ce rapport, le Céleste Empire obtint des résultats beaucoup plus parfaits et surtout plus continus qu'on ne le voit dans les pays de l'Europe moderne, depuis que les gouvernements se sont particulièrement appliqués

Turbotan avec l'ordre de tuer l'original, s'il est saisi au delà de la bestière. Moorcroft avait été si bien représenté sur les murs de l'arbeid, et sa physioneure aughane si parfaitement saisie, que c'était bien reculer le plus audacieux de ses computrietes qui aurait pu tenir exposé aux surine d'une controntation (flurnes, l'orierts. Lil. p. 233.)



à cette branche de la politique. En tous cas, l'empire romain n'y est pas comparable.

Cependant, il faut aussi en convenir, c'est un spectacle sans beauté et sans dignité. Si cette multitude jaune est paisible et soumise, c'est à la condition de rester, à tout jamais, privée des sentiments étrangers à la plus humble notion de l'utilité physique. Sa religion est un résumé de pratiques et de maximes qui rappellent fort bien ce que les moralistes génevois et leurs livres d'éducation se plaisent à recommander comme le nec plus ultra du bien : l'économie, la retenue, la prudence, l'art de gagner et de ne jamais perdre. La politesse chinoise n'est qu'une application de ces principes. C'est, pour me servir du mot anglais, un cant perpétuel, qui n'a nullement pour raison d'être, comme la courtoisie de notre moyen âge, cette noble bienveillance de l'homme libre envers ses égaux, cette déférence pleine de gravité envers les supérieurs, cette affectueuse condescendance envers les inférieurs; ce n'est qu'un devoir social, qui, prenant sa source dans l'égoïsme le plus grossier, se traduit par une abjecte prosternation devant les supérieurs, un ridicule combat de cérémonies avec les égaux et une arrogance avec les inférieurs qui s'augmente dans la proportion où décroît le rang de ceux-ci. La politesse est ainsi plutôt une invention formaliste, pour tenir chacun à sa place, qu'une

inspirations du cœur. Les cérémonies que chacun doit faire, dans les actes les plus ordinaires de la vie, sont réglées par des lois tout aussi obligatoires et aussi rigoureuses que celles qui portent sur des sujets en apparence plus essentiels.

La littérature est une grande assaire pour le Chinois. Loin de se rendre, comme partout ailleurs, un moyen de perfectionnement, elle est devenue, au contraire, un agent puissant de stagnation. Le gouvernement se montre grand ami des lumières; il saut seulement savoir comment lui et l'opinion publique l'entendent. Dans les 300 millions d'ames, attribués généralement à l'empire du Milieu, qui, suivant la juste expression de M. Ritter, compose à lui seul un monde, il est très-peu d'hommes, même dans les plus basses classes, qui ne sachent lire et écrire suffisamment pour les besoins ordinaires de la vie, et l'administration a soin que cette instruction soit aussi générale que possible. La sollicitude du pouvoir va encore au delà. Il veut que chaque sujet connaisse les lois; on prend toutes les mesures nécessaires pour qu'il en soit ainsi. Les textes sont mis à la portée de tout le monde, et, de plus, des lectures publiques s'exécutent aux jours de nouvelle lune, afin de bien inculquer aux sujets les prescriptions essentielles, telles que les devoirs des enfants envers leurs parents et, partant, des citoyens envers l'empereur et les magistrats. De cette saçon, le peuple chinois est, très-certainement, ce qu'on appelle, de nos jours, plus avancé que nos Européens. Dans l'antiquité asiatique, grecque et romaine, la pensée d'une comparaison ne peut pas même se présenter.

Ainsi, instruit dans le plus indispensable, le bas peuple comprend que la première chose pour arriver aux fonctions publiques, c'est de se rendre capable de subir les examens. Voilà encore un puissant encouragement à apprendre (1). On apprend donc. Et quoi? On apprend ce qui est utile, et là est l'infranchissable point d'arrêt. Ce qui est utile, c'est ce qui a toujours été su et pratiqué, ce qui ne peut donner matière à discussion. Il faut apprendre, mais ce que les générations précédentes ont su avant vous, et comme elles l'ont su: toute prétention à créer du nouveau, dans ce sens, conduirait l'étudiant à se voir repousser de l'examen, et s'il s'obstinait, à un procès de trahison où personne ne lui ferait grâce. Aussi n'est-il personne qui se risque à de tels hasards, et, dans ce champ de l'éducation et de la science chinoise, si constamment, si exemplairement labouré, il

<sup>(1) «</sup> Le principe de l'admission aux fonctions administratives, « c'est le choix au village, la promotion au district. Sans ces principes fondamentaux, il serait difficile de chercher à gouverner « l'empire. » (Tcheou-li, Commentaire Weï-kiao, sur le § 36 du livre XI, t. I, p. 261.)

n'y a pas la moindre chance qu'une idée inconnue lève jamais la tête. Elle serait arrachée sur l'heure avec indignation (1).

Dans la littérature proprement dite, le boutrimé et toutes les distractions ingénieusement puériles qui y ressemblent, sont tenues en grand honneur. Des élégies assez douces, des descriptions de la nature plus minutieuses que pittoresques, bien que non sans grâce, voilà le meilleur. Le réellement bon, c'est le roman. Ces peuples sans imagination ont beaucoup d'esprit d'observation et de finesse, et telle production issue de ces deux qualités rappelle chez eux, et peut-être en les dépassant, les œuvres anglaises destinées à peindre la vie du grand monde. Là s'arrête le vol de la muse chinoise. Le drame est mal conçu et assez plat. L'ode à la saçon de Pindare n'a jamais passé par l'esprit de cette nation rassise. Quand le poëte chinois se bat les flancs pour échausser sa verve, il se jette à plein corps dans les nuages, fait intervenir les dragons de toute couleur, s'essoussile, et ne saisit rien que le ridicule.

<sup>(1)</sup> L'amour du médiocre est de principe. Voici la maxime: « Le ministre de Chine Kao yao sit connaître les punitions dissérentes et dit : « Le peuple est uni dans le juste milieu. Ainsi, c'est par « les châtiments que l'on instruit les hommes à garder le juste mi« lieu. » Il n'est pas d'étudiant qui ne se tienne pour dument prévenu et n'évite d'avoir plus d'esprit qu'il ne convient. » (Tcheou-li, 1, p. 197)

La philosophie, et surtout la philosophie morale, objet d'une grande prédilection, ne consiste qu'en maximes usuelles, dont l'observance parfaite serait assurément fort méritoire, mais qui, par la manière puérilement obscure et sèchement didactique dont elles sout exposées et déduites, ne constituent pas une branche de connaissances très-dignes d'admiration (1). Les gros ouvrages scientifiques donnent lieu à plus d'éloges.

A la vérité, ces compilations verbeuses manquent de critique. L'esprit de la race jaune n'est ni assez prosond, ni assez sagace pour saisir cette qualité réservée à l'espèce blanche. Toutesois, on peut encore beaucoup apprendre et recueillir dans les documents historiques (2).

- (1) Il n'y a pas de philosophie possible là où les rites ont réglé d'avance jusqu'aux plus petits détails de la vie, et où tous les intérêts matériels conspirent également à étouffer la pensée. M. Ritter remarque très-bien que la Chine s'est arrangée de façon à former un monde à elle seule et que la nature servait cette pensée. De tous côtés, le pays est peu accessible. Le gouvernement n'a pas voulu changer cette situation en créant des routes. A part le voisinage de Péking, deux chemins entre le Kuang-toung et le Kiang-si, les passages du Thibet et quelques voies impériales en très-petit nombre, les moyens de communication font absolument défaut, et non-seulement la politique ne veut pas de rapports avec les autres pays de la terre, mais elle s'oppose même, avec une persistante énergie, à toutes relations suivies entre les provinces (Ritter, ouvrage cité, p. 727 et passim.)
- (2) Ce jugement n'est pas absolu, il comporte des exceptions, et on en doit faire une notable, par exemple, en faveur de Matouan-lin.

Co qui a trait aux sciences naturelles est quelquefois précieux, surtout par l'exactitude de l'observation et la patience des artistes à reproduire les plantes et les animaux connus. Mais il ne faut pas s'attendre à des théories générales. Quand la fantaisie vague d'en créer passe par l'esprit des lettrés, ils tombentaussitôtau-dessous de la niaiscrie. On ne les verra pas, comme les Hindous ou les peuples sémitiques, inventer des fables qui, dans leur incohérence, sont du moins grandioses ou séduisantes. Non : leur conception restera uniquement lourde et pédantesque. Ils vous conteront gravement, comme un fait incontestable, la transformation du crapaud en tel ou tel animal. Il n'y a rien à dire de leur astronomie. Elle peut fournir quelques lucurs aux travaux difficiles des chronologistes, sans que sa valour intrinsèque, corrélative à celle des instruments qu'elle emploie, cesse d'être très-médiocre. Les Chinois l'ont reconnu cux-mêmes par leur estime pour les missionnaires jésuites. Ils les chargeaient de redresser leurs observations et de travailler même à leurs almanachs.

En somme, ils aiment la science dans sa partie d'application immédiate (1). Pour ce qui est

<sup>(1)</sup> Ainni, ils entendent bien la littérature utilitaire. Ils ont de bons routiers (une Encyclopédie agrécole), d'où l'on a déjà extrait et traduit d'excellents reuseignements sur la culture du mûrier et l'élève des vers à soie. (8. Mohl, Rapport fait à la Société asiatique de

grand, sublime, fécond, d'une part ils ne peuvent y atteindre, de l'autre ils le redoutent et l'escluent avec soin. Des savants très-appréciés à l'ékin auraient été Trissotin et ses amis,

> Pour avoir eu, trente ans, des yeux et des orailles; Pour avoir employé neuf à dix mille veilles A savoir ce qu'ont dit les autres avant eux.

Le sarcasme de Molière ne serait pas compris dans un pays où la littérature est tombée en enfance aux mains d'une race dont l'esprit arian s'est complétement noyé dans les éléments jaunes, race composite, pourvue de certains mérites qui ne renferment pas ceux de l'invention et de la hardiesse.

Paris, 1851, p. 85.) — M. le baron A. de Humboldt a pa lear avec vérité, au sujet de la géographie et de l'histoire, les documents chinois, « dont les surprenantes richesses embrassent une immense « étendue du continent » (Asie centrale, introduction, t. I. p. aaxiti), et il dit encore très-bien : « Dans les grandes monarchies, e en Chine comme dans l'empire persan, divisées en satrapies, ce « a senti de bonne heure le besoin d'ouvrages descriptifs, de cas « tableaux statistiques détaillés pour lesquels, en Europe, les pes-« ples de l'antiquité les plus spirituels et les plus lettrés ont mostri « si peu de penchant. Un gouvernement pédantesquement réglé « dans les moindres détails de son administration, embrassant tant « de tribus de races diverses, nécessitait, en même tempe, de con-« breux bureaux d'interprètes. Il existait, des l'an 1407, des col-« léges établis dans les grandes villes des frontières, où l'on sassia gnait huit à dix langues à la fois. C'est ainsi que la vaste éteade « de l'empire et les exigences d'un gouvernement despotique # a central favorisaient sir d la géographie et la littérature

a lingi

in fait d'art, il y a moins à approuver encore. Je lais, tout à l'heure, de l'exactitude des peintres fleurs et de plantes. Ou connaît, en Europe, idicatesse de leur pinceau. Dans le portrait, obtiennent aussi des succès honorables, et, a habiles à saisir le caractère des physiones, ils peuvent lutter avec les plats chefsuvre du daguerréctype. Puis, c'est là tout. grandes peintures sont bizarres, sans génie, t énergie, sans goût. La soulpture se borne à représentations monstrueuses et communes. vases ont les formes qu'on leur connaît. Chernt le bizarre et l'inattendu , leurs bronzes t conçus dans le même sentiment que leurs celaines. Pour l'architecture, ils préfèrent à t ces pagodes à buit étages dont l'invention ne at pas complétement d'eux, ayant quelque chose indou dans l'ensemble; mais les détails leur appartiennent, et si l'œil qui ne les a pas ene observées peut être séduit par la nouveauté, e dégoûte bientôt de cette uniformité excenque. Dans ces constructions, rien n'est solide, n n'est en état de braver les siècles. Les Chinois at trop prudents et trop bons calculateurs ur employer à la construction d'un édifice ut de capitaux qu'il n'est besoin. Leurs travaux i **plus rema**rquables ressortent tous du principe

dité: tels les innombrables canaux dont l'emest traversé, les digues, les levées pour pré-19. to. Nous retrouvous là le Chinois sur son véritable terrain. Répétous-le donc une dernière fois: les populations du Céleste Empire sont exclusivement utilitaires; elles le sont tellement, qu'elles ont pu admettre, sans dauger, deux institutions qui paraissent peu compatibles avec tout gouvernement régulier : les assemblées populaires rénnies spontanément pour blâmer ou approuver la conduite des magistrats et l'indépendance de la presse (1). On ne prohibe, en Chine, ni la libre réunion, ni la diffusion des idées (x). Il va sans

(1) Pasis, the Chiese, p. 100 , a The people sometimes hold a public meetings by infrortisciplent, for the express purpose of a addressing the magistrate and thus without being punished. The a milnouse of public opinion scenia indicated by this practice; a together with that frequent custom of placarding and lamposning a sthough of course anonymously' obnoxious officers. Honours are a rendered to a just magistrate, and addresses presented to him on a his departure by the people, testimonics which are highly a valued ... It may be added, that there is no established comea shop of the press in China, not any limitations but those which a the interests of sectal peace and order seem to render necessary. a If there are eminurered, the process of the gareenment is of a course more summary than even an information filed by the atn termey-greened, a -- Le applican chinale une secuble electrodis currers aver une autre filie aden fin par les écoles libérales d'Estothe i hard pr represent me unlitaire. He no connected the. In me maple pas let the Abre tenlegèmes de l'empire

dire, toutefois, que lorsque l'abus se montre, ou, pour mieux dire, que si l'abus se montrait, la répression serait aussi prompte qu'implacable, et aurait lieu sous la direction des lois contre la trahison.

On en conviendra : quelle solidité, quelle force n'a pas une organisation sociale qui peut permettre de telles déviations à son principe et qui n'a jamais vu sortir de sa tolérance le moindre inconvénient?

L'administration chinoise a atteint, dans la sphère des intérêts matériels, à des résultats auxquels nulle autre nation autique ou moderne n'est jamais parvenue(1); instruction populaire partout propagée, bien-être des sujets, liberté

esemple, en matière de justice criminalle. Ainsi, je lis dans le commentaire de Tching-khong-tching, sur le 26° § du livre XXXV du Teheou-H: a Si la peuple dit: Tuest le sous-préposé aux bria grade tre. Si le peuple dit: Paites grêce l alors, il fait grâce »

It un autre commentateur, Wang-tcheo-yu, ajonte : « Lorsque le speuple peuse qu'on doit exécuter le coupable, on applique saus s'incartitués les peines supérieures. Lorsque le peuple peuse qu'il a faut gracier, on n'accorde pas la grâce plaine et entière. Seulement un applique les peuses mont un applique les peuses mêtérieures, qui sont moindres que les pramières. » (Teheou-H, t. 11, p. 525.)

(i) Le commentaire de l'ching-khang-tching sur le 3º verset du 1900 VII du Tahron-II donne une excellente formule de la cité shisoses. La mist : « Un coyaume set constitué par l'établissement du marché et du palais dans la capitale. L'empereur établit le palais, l'impératrice établit le marché. C'est le symbole de la concordance parlais des deux principes mâle et femelle qui pré« milent au commentaire de deux principes mâle et femelle qui pré« milent au commentaire de la repost » (Trheon II, 1. 1, p. 145.)

tanée initiative de répression. Pour introniser leur régime, ils ne se refuseraient pas à tyranniser. Le triomphe serait à ce prix, et une fois la doctrine établie, l'universalité des hommes aurait la nourriture, le logement, l'instruction pratique assurés. Il ne serait plus besoin de s'occuper des questions posées sur la circulation du capital, l'organisation du crédit, le droit au travail et autres détails (1).

Il y a, sans doute, quelque chose, en Chine, qui semble répugner aux allures des théories socialistes. Bien que démocratique dans sa source, puisqu'il sort des concours et des examens publics, le mandarinat est entouré de bien des prérogatives et d'un éclat génant pour les idées égalitaires. De même, le chef de l'État, qui, en principe, n'est pas nécessairement issu d'une maison régnante (car, dans les temps anciens, règle toujours présente, plus d'un empereur n'a été prodamé que pour son mérite), ce souverain, choisi parmi les fils de son prédécesseur et

<sup>(</sup>l) » C'est un equitone éterment (l'organisation chinoise), repeunt sur une idée unique, celle de l'État chargé de pourvoir à » tout ce qui peut contribuer au bien public et subordonnant l'action de chacun à ca but suprême. Tebeou-hong a dépassé, dans « segmention, tout ce que les États modernes les plus centraet les plus bureaucratiques out essayé, et il s'est rapproche aucoup de chaces de ce que tentent certaines théories setemps...» (J. Mohl, Rapport fait à la Société

sans égard à l'ordre de naissance, est trop vénéré et placé trop haut au-dessus de la foule. Ce sont là, en apparence, autant d'oppositions aux idées sur lesquelles bâtissent les phalanstériens et leurs émules.

Cependant, si l'on consent à y réfléchir, on verra que ces distinctions ne sont que des résultats auxquels MM. Fourier et Proudhon, chefs d'État, scraient eux-mêmes amenés bientôt. Dans des pays où le bien-être matériel est tout et où, pour le conserver, il convient de retenir la foule entre les limites d'une organisation stricte, la loi immuable comme Dieu (car si elle ne l'était pas, le bien-être public scrait sans cesse exposé aux plus graves revirements), doit finir, un jour ou l'autre, par participer aux respects rendus à l'intelligence suprême. Ce n'est plus de la soumission qu'il faut à une loi si préservatrice, si nécessaire, si inviolable, c'est de l'adoration, et on ne saurait aller trop loin dans cette voie. Il est donc naturel que les puissances qu'elle institue pour répandre ses bienfaits et veiller à son salut, participent du culte qu'on lui accorde; et comme ces puissances sont bien armées de toute sa rigueur, il est inévitable qu'elles sauront se faire rendre œ qu'elles ne seront pas les dernières à jugar letti étre dů.

de tant de condition paraissent pas

duisants. Sacrifier sur la huche du boulanger, sur le seuil d'une demeure confortable, sur le banc d'une école primaire, ce que la science a de transcendantal, la poésie de sublime, les arts de magnifique, jeter là tout sentiment de dignité humaine, abdiquer son individualité dans ce qu'elle a de plus précioux, le droit d'apprendre et de savoir, de communiquer à autrui ce qui n'était pas au auparavant, c'est trop, c'est trop donner aux appétits de la matière. Je serais bien effrayé de voir un tel genre de bonheur menacer nous ou nos descendants, si je n'étais rassuré par la conviction que nos générations actuelles ne sont pas encore capables de se plier à de pareilles jouissances au prix de pareils sacrifices. Nous pouvons bien inventer des alcorans de toute sorte; mais cette féconde variabilité, à laquelle je suis loin d'applaudir, a les revers de sos défauts. Nous ne sommes pas gens capables de mettre en pratique tout ce que nous imaginons. A nos plus hautes folies d'autres succèdent, qui les font négliger. Les Chinois s'estimeront encore les premiers administrateurs du monde, qu'oublieux de toutes propositions de les imiter, nous aurons passé à quelque nouvelle "phase de nos histoires, hélas! si bariolées!

tes annales du Céleste Empire sont uniformes.

Liente de la civilisation renouvelée d'une ma-

nière suffisante pour faire dévier de leurs instincts naturels des populations immenses. Les adjonctions qui se sont accomplies, à différentes époques, ont généralement appartenu à un même élément, à l'espèce jaune. Elles n'ont apporté presque rien de nouveau, elles n'ont fait que contribuer à étendre les principes blancs en les délayant dans des masses d'autre nature et de plus en plus fortes. Quant à elles-mêmes, trouvant une civilisation conforme à leurs inttincts, elles l'ont embrassée volontiers et ont toujours fini par se perdre au sein de l'océan social, où leur présence n'a, cependant, pas laissé que de déterminer plusieurs perturbations légères, qu'il n'est pas impossible de démêler et de contater. Je vais l'essayer en reprenant les choses de plus haut.

Lorsque les Arians commencèrent à civiliser les mélanges noirs et jaunes, autrement dits malais, qu'ils trouvèrent en possession des provinces du sud, ils leur portèrent, ai-je dit, le gouvernement patriarcal, forme ausceptible de différentes applications, restrictives ou extensives. Nous avons vu que cette forme, appliquée aux poirs, dégénère

rapidement en despotisme dur et exalté, et que chez les Malais, et surtout chez les peuples plus purement jaunes, si le despotisme est entier, il est au moins tempéré dans son action et forté de s'interdire les cross instiles, fante d'imagi-

nation chez les sujets pour en être plus effrayés qu'irrités, pour les comprendre et les tolérer. tinsi s'explique la constitution particulière de a royauté en Chine.

Mais un rapport général de la première consitution politique de ce pays avec les orgaimitions spéciales de tous les rameaux blancs, apport curieux que je n'ai pas encore fait resortir, c'est l'institution fragmentaire de l'autorité t a dissémination en un grand nombre de sourerainetés plus ou moins unies par le lien comwan d'un pouvoir suprême. Cette sorte d'éparpillement de forces, nous l'avons vue en Assyrie, sù les Chamites, puis les Sémites, fondèrent ant d'États isolés sous la suzeraineté, reconnue » contestée, suivant les temps, de Babylone et le Ninive, dissémination si extrême, qu'après les wers des descendants de Salomon, il se créa rente-deux États distincts dans les seuls débris conquêtes de David, du côté de l'Eu-Brate (1). En Égypte, avant Ménès, le pays était element divisé entre plusieurs princes, et il en u de même du côté de l'Inde, où le caractère an s'était toujours mieux conservé. Une comde réunion territoriale de la contrée n'eut jas lieu sous aucun prince brahmanique.

🗫 Chine, il en alla autrement, et c'est une

Movers, das phanizische Alterthum, t. 11, 11º partie, p. 574.

nouvelle preuve de la répugnance du génie min pour l'unité dont, suivant l'expression remains l'action se résume dans ces deux mots : regart greges.

Les Arians, vainqueurs orgueilleux dont onn fait pas facilement des sujets, voulurent, tout fois qu'ils se trouvérent mattres des races inficieures, ne paslaisser aux mains d'un seut d'ent eux les jonissances du commandement. I Chine, donc, comme dans toutes les autres columnations de la famille, la souveraineté du tentoire fut fractionnée, et sous la suzeraineté prenire d'un empereur une féodalité, jalouse a seu droits (1), s'installa et se maintint departination des Kachattryas jusqu'an régue. Trin-chi-hoang-ti, l'an 246 avant J. C., autrement dit, aussi longtemps que la race blanc conserva assez de virtualité pour garder ses a titudes principales (2). Mais, aussitét que sa titudes principales (2).

(1) a Nova les trois premières rocas, l'ampara était antieran a composé da principiatés, de fiels et d'apanages héréditaires, a hommes qui en étaient investis avasent sur leurs subardes a une autorité plus grande que celle des pères sur leurs file, a chafe de famille sur leurs propriétés... Chaque chaf gouves a un flet comme se propriété héréditaire, a (Ma-touge-lie, par M. E. Biot, voir le Tehena-it, t. t. introduct., p. 25711.)

(2) Les Chinois, qui formant aujourd'hui una grande démost impériale, no jouissalent pas du principa de l'égalité au sur di avant notre àre, dans l'époque féndale. Le peuple était en sur complet, il n'était pas apie à possèder des hiere immendate. Teheou l'admirent en contras des bas emplois pusqu'en grade de

prononcée pour qu'il ne restât pas de groupes même à demi blancs, et que la masse de la nation chinoise se trouva élevée de tout ce dont ces groupes jusque-là dominateurs avaient été diminués pour être rabaissés et confondus avec éle, le système féodal, la domination hiérarchisée, le grand nombre des petites royautés et des indépendances de personnes, n'eut plus nulle aison d'exister, et le niveau impérial passa sur outes les têtes, sans distinction.

Ce fut de ce moment que la Chine se constitua lans sa forme actuelle (1). Cependant, la révo-

et. Plus anciennement, il n'avait pas le droit d'acquérir l'instrucion. (Tcheou-14, t. l., introduct., p. Lv, et pass.) — Ainst, les Linois, comme tous les autres peuples, n'out ou l'égalité politique p'à la suite de la disparition des grandes races.

(1) Et c'est seulement de ce moment-là que date la philosophie selitique nationale. Confucius, et plus tard Meng-tseu, furent éga-ement centralisateurs et impérialistes. Le système féedal ne leur est pas moins edieux qu'aux écoles politiques de l'Europe actuelle. Ganbil, Chronologie chinoise, p. 100.) — Les moyens qu'employa l'én-chi-hoang-ti pour abattre les familles seigneurinles furent des plus énergiques. On commença par brûler les livres : c'étaient les molives du droit souverain des nobles et les annales de leur gloire. On shelit les alphabets particuliers des provinces. On désarma tente la matien. On abrogea les noms des anciennes circonscriptions ter-liviales, et l'en partagea le pays en trente-six départements admitrés par des mandaries que l'es eut soin de changer fréquemment postes. On força cent vingt mille familles à venir résider dans mutale, avec défense de s'en éloigner sans permission, etc., etc. mbil, Chronologie chinoise, p 61.)

sulta pendant quelque temps un défaut d'équilibre manifesté par l'apparition de quelques coutumes tout à fait barbares.

Ainsi, dans le nord, des princes défunts furent souvent enterrés avec leurs semmes et leurs soldats, usages certainement empruntés à l'espèce finnoise (1). On admit aussi que c'était une grâce impériale que d'envoyer un sabre à un mandarin disgracié pour qu'il pût se mettre à mort lui-même (2). Ces traces de dureté sauvage ne tinrent pas. Elles disparurent devant les institutions restées de la race blanche et ce qui survivait encore de son esprit. A mesure que de nouvelles tribus jaunes se sondaient dans le peuple chinois, elles en prenaient les mœurs et les idées. Puis, comme ces idées se trouvaient désormais partagées par une plus grande masse, elles allaient diminuant de sorce, elles s'émousmient, la faculté de grandir et de se développer leur était ravie, et la stagnation s'étendait irrésistiblement.

Au xiii siècle de notre ère, une terrible catastrophe ébrania le monde asiatique. Un prince mongol, Témoutchin, réunit sous ses étendards un nombre immense de tribus de la haute Asie, et, entre autres conquêtes, commença celle de la Chine, terminée par Koubilaï. Les Mongols, se

<sup>(1)</sup> Ganbil, Chronologie chinoise, p. 46 et pass

<sup>(2)</sup> Ibid., p. 51.

trouvant les maîtres, accoururent de toutes parts, et l'on se demande pourquoi, au lieu de sonder des institutions inventées par eux, ils s'empressèrent de reconnaître pour bonnes les inspirations des mandarins; pourquoi ils se mirent sous la direction de ces vaincus, se conformèrent de leur mieux aux idées du pays, se piquèrent de se civiliser à la saçon chinoise, et sinirent, au bout de quelques siècles, après avoir ainsi cotoyé plutôt qu'embrassé l'empire, par se saire chasser honteusement.

Voici ce que je réponds: Les tribus mongoles, tatares et autres qui formaient les armées de Djinghiz-khan, appartenaient, en presque totslité, à la race jaune. Cependant comme, dans une antiquité assez lointaine, les principales branches de la coalition, c'est-à-dire les mongoles et les tatares, avaient été pénétrées par des éléments blancs, tels que ceux venus des Hakas, il en était résulté un long état de civilisation relative vis-à-vis des rameaux purement jaunes de ces nations, et, comme conséquence de cette supériorité, la faculté, sous des circontances spéciales, de réunir ces rameaux autour d'un même étendard et de les faire concourir quelque temps vers un seul but. Sans la présence et la conjonction heureuse des principes blancs répandus dans des multitudes jaunes, il est complétement impossible de se rendre compte de la

ormation des grandes armées envahissantes pui, à différentes époques, sont sorties de l'Asie tentrale avec les Huns, les Mongols de Djinquiz-khan, les Tatares de Timour, toutes multitu-les coalisées et nullement homogènes.

Si, dans ces agglomérations, les tribus domiuntes possédaient leur initiative, en vertu d'une funion fortuite d'éléments blancs jusque-là troplisséminés pour agir, et qui, en quelque sorte, alvanisaient leur entourage, la richesse de ces Séments n'était pourtant pas suffisante pour louer les masses qu'ils entratnaient d'une bien made aptitude civilisatrice, ni même pour mainanir, dans l'élite de ces masses, la puissance de nouvement qui les avait élevées à la vie de conpiètes. Qu'on se figure donc ces triomphateurs sunes animés, je dirai presque enivrés par le connurs accidentel de quelques immixtions blanches in dissolution dans leur sein, exerçant dès lors une inériorité relative sur leurs congénères plus abmment jaunes. Ces triomphateurs ne sont pas endant assez rehaussés pour fonder une civilidon propre. Ils ne ferent pas comme les peuples maniques, qui, débutant par adopter la civilion romaine, l'ont transformée bientôt en une tre culture tout originale. Ils n'out pas la var d'aller jusque-là. Seulement, ils possèdent instinct assez fin qui leur fait comprendre les rites de l'ordre social , et , capables ainsi du



premier pas, ils se tournent respectueusement vers l'organisation qui régit des peuples jaunes comme eux-mêmes.

Cependant, s'il y a parenté, affinité entre les nations demi-barbares de l'Asie centrale et les Chinois, il n'y a pas identité. Chez ces derniers, le mélange blanc et surtout malais se sait sentir avec beaucoup plus de force, et, par conséquent, l'aptitude civilisatrice est bien autrement active. Au sein des autres, il y a un goût, une partialité pour la civilisation chinoise, toutefois, moins pour ce qu'elle a conservé d'arian que pour ce qui est corrélatif, en elle, au génie ethnique des Mongols. Ceux-ci sont douc toujours des barbares aux yeux de leurs vaincus, et plus ils sont d'essorts afin de retenir les leçons des Chinois, plus ils se sont mépriser. Se sentant ainsi isolés au milieu de plusieurs centaines de millions de sujets dédaigneux, ils n'osent pas se séparer, ils se concentrent sur des points de ralliement, ils ne renoncent pas, ils n'osent pas renoncer à l'usage des armes, et comme cependant la manie d'imitation qui les travaille les a poussés en plein dans la mollesse chinoise, un jour vient, où sans racines dans le pays, bien que nés de ses semmes, un coup d'épaule suffit pour les pousser dehors. Voilà l'histoire des Mongols. Ce sera également celle des Mantchous.

Afin d'apprécier la vérité de ce que j'avance,

touchant le goût des dominateurs jaunes de l'Asie centrale pour la civilisation chinoise, il sussit de considérer ces nomades dans leurs conquêtes, autres que celles du Céleste Empire. En général, on a beaucoup exagéré leur sauvagerie. Ainsi, les Huns, les Hioung-niou des Chinois (1), staient loin d'être ces cavaliers stupides que les terreurs de l'Occident ont révés. Placés assurément à un degré social peu élevé, ils n'en avaient pas moins des institutions politiques assez habiles, une organisation militaire raisonnée, de grandes villes de tentes, des marchands opulents, et même des monuments religieux. On pourrait en dire autant de plusieurs autres nations finnoises, telles que les Kirghizes, race plus remarquable que toutes les autres, parce qu'elle sut plus mélée encore d'éléments blancs (2). Cependant ces peuples qui savaient apprécier le mérite d'un gouvernement pacifique et des mœurs sédentaires, montrèrent constamment des sentiments très-hostiles à toute civilisation quand ils se trouvèrent en contact avec des rameaux appartenant à des va-

<sup>(1)</sup> M. Ritter identifie les Hioung-niou, les Thou-kieou, les Ouïgours et les Hoei-he. De tous ces peuples, il fait des nations turques. Cette opinion, peut-être fondée quant à certaines tribus, me paraît fort critiquable pour l'ensemble. (*Erdkunde, Asien*, t. I, p. 457.)

<sup>(2)</sup> Ritter, Erdkunde, Asien, t. I, p. 744, p. 1114 et pass.; t. II, p. 116. Schaffarik, Stawische Alterthumer, t. I, p. 68. — Les langues turques, mongoles, tougouses et mandchoues contiennent un grand nombre de racines indo-germaniques. (Ritter, t. I, p. 456.)

premier pas, ils se tournent respectueusement vers l'organisation qui régit des peuples jaunes comme eux-mêmes.

Cependant, s'il y a parenté, assinité entre les nations demi-harbares de l'Asie centrale et les Chinois, il n'y a pas identité. Chez ces derniers, le mélange blanc et surtout malais se sait sentir avec beaucoup plus de force, et, par conséquent, l'aptitude civilisatrice est bien autrement active. Au sein des autres, il y a un goût, une partialité pour la civilisation chinoise, toutefois, moins pour ce qu'elle a conservé d'arian que pour ce qui est corrélatif, en elle, au génie ethnique des Mongols. Ceux-ci sont donc toujours des barbares aux yeux de leurs vaincus, et plus ils font d'efforts afin de retenir les leçons des Chinois, plus ils se sont mépriser. Se sentant ainsi isolés au milieu de plusieurs centaines de millions de sujets dédaigneux, ils n'osent pas se séparer, ils se concentrent sur des points de ralliement, ik ne renoncent pas, ils n'osent pas renoncer à l'usage des armes, et comme cependant la manie d'imitation qui les travaille les a poussés en plein dans la mollesse chinoise, un jour vient, où sans racines dans le pays, bien que nés de ses femmes, un coup d'épaule sussit pour les pousser dehors. Voilà l'histoire des Mongols. Ce sera également

Afin d'apprécier la vérité de ce que j'avance,

uchant le goût des dominateurs jaunes de Lsie centrale pour la civilisation chinoise, il issi de considérer ces nomades dans leurs connêtes, autres que celles du Céleste Empire. En inéral, on a heaucoup exagéré leur sauvagerie. insi, les Huns, les Hioung-niou des Chinois (1), taient loin d'être ces cavaliers stupides que les preurs de l'Occident ont révés. Placés assuréent à un degré social peu élevé, ils n'en avaient as moins des institutions politiques assez habiles, ne organisation militaire raisonnée, de grandes lles de tentes, des marchands opulents, et même s monuments religieux. On pourrait en dire itant de plusieurs autres nations sinnoises, telles se les Kirghizes, race plus remarquable que utes les autres, parce qu'elle sut plus mélée enre d'éléments blancs (2). Cependant ces peuples si savaient apprécier le mérite d'un gouverneent pacifique et des mœurs sédentaires, monèrent constamment des sentiments très-hostisà toute civilisation quand ils se trouvèrent en mtact avec des rameaux appartenant à des va-

<sup>(1)</sup> M. Ritter identifie les Hioung-niou, les Thou-kieou, les Ouiurs et les Hoei-he. De tous ces peuples, il fait des nations turques. tte opinion, peut-être sondée quant à certaines tribus, me parelt et critiquable pour l'ensemble. (Erdkunde, Asien, t. 1, p. 437.)

<sup>(2)</sup> Ritter, Erdkunde, Asien, t. I, p. 744, p. 1114 et pass.; t. II, 116. Schaffank, Slawische Alterthumer, t. I, p. 68. — Les lanes turques, mongoles, tongouses et mandchoues contiennent un und nombre de racines indo-germaniques. (Ritter, t. I, p. 436.)

riétés humaines différentes de l'espèce jaune. Dans l'Inde, jamais Tatare n'a fait mine d'éprouver la moindre propension pour l'organisation brahmanique. Avec une facilité qui accuse le peu d'aptitude dogmatique de ces esprits utilitaires, les hordes de Tamerlan s'empressèrent, en général, d'adopter l'islamisme. Les vit-on conformer aussi leurs mœurs à celles des populations sémitiques qui leur communiquaient la foi? En aucune façon. Ces conquérants ne changèrent ni de mœurs, ni de costumes, ni de langue. Ils restèrent isolés, cherchèrent très-peu à saire passer dans leur idiome les chess-d'œuvre d'une littérature brillante plus que solide, et qui devait leur sembler déraisonnable. Ils campèrent en maîtres, et en maîtres indifférents, sur le sol de leurs esclaves. Combien ce dédain est éloigné du respect sympathique que ces mêmes tribus jaunes laissaient éclater lorsqu'elles s'approchaient des frontières de la civilisation chinoise!

J'ai donné les raisons ethniques qui me paraissent empêcher les Mantchous, comme elles ont empêché les Mongols, de fonder un empire définitif en Chine. S'il y avait identité parfaite entre les deux races, les Mantchous, qui n'ont rien apporté à la somme des idées du pays, recevraient les notions existantes, ne craindraient pas de se débander et de se confondre avec les diférentes classes de cette société, et il n'y aurait

plus qu'un seul peuple. Mais, comme ce sont des maîtres qui ne donnent rien et qui ne prennent que dans une certaine mesure; comme ce sont des chess qui, en réalité, sont inférieurs, cette situation présente une inconséquence choquante et qui ne se terminera que par l'expulsion de la dynastie.

On peut se demander ce qui arriverait si une invasion blanche venait remplacer le gouvernement actuel et réaliser le hardi projet de lord Clive.

Ce grand homme pensait n'avoir besoin que d'une armée de trente mille hommes pour soumettre tout l'empire du Milieu, et on est porté à croire son calcul exact, à voir la lâcheté chronique de ces pauvres gens, qui ne veulent pas qu'on les arrache à la douce fermentation digestive dont ils font leur unique affaire. Supposons donc la conquête tentée et achevée. Dans quelle position se seraient trouvés ces trente mille hommes? Suivant lord Clive, leur rôle aurait dû se borner à garnisonner les villes. Comme le succès se serait accompli dans un simple but d'exploitation, les troupes auraient occupé les principaux ports, peut-être auraient poussé des expéditions dans l'intérieur du pays pour maintenir la soumission, assurer la libre circulation des marchandises et la rentrée des impôts; rien de plus.

Un pareil état de choses, tout convenable qu'il peut être, ne saurait jamais se prolonger longtemps. Trente mille hommes pour en dominer trois cents millions, c'est trop peu, surtout quand ces trois cents millions sont aussi compacts de sentiments et d'instincts, de besoins et de répugnances. L'audacieux général aurait fini par augmenter ses forces et les aurait portées à un chiffre mieux proportionné à l'immensité de l'océan populaire dont sa volonté aurait voulu contenir les orages. Ici je commence une sorte d'utopie.

Si je continue à supposer lord Clive simple et fidèle représentant de la mère patrie, il apparait toujours, malgré l'augmentation indéfinie de son armée, fort isolé, fort menacé, et, un jour, lui-même ou ses descendants seront expulsés de ces provinces qui reçoivent tous les vainqueurs en intrus. Mais changeons d'hypothèse: laissons-nous aller au soupçon qui fit repousser, dit-on, par les directeurs de la Compagnie des Indes, les somptueuses propositions du gouverneur général. Imaginons que lord Clive, sujet peu loyal de la couronne d'Angleterre, veut régner pour son compte, repousse l'allégeance de la métropole et s'installe, véritable empereur de la Chine, au milieu des populations soumises par son épée. Alors les choses peuvent se passer bien différemment que dans le premier cas.

Si ses soldats sont tous de race européenne ousi un grand nombre de cipayes hindous ou musulmans sont mélés aux Anglais, l'élément immigrant s'en ressentira, de toute nécessité, dans la mosure de sa vigueur. A la première génération, le chef et l'armée étrangère, fort exposés à être mis dehors, auront encore entière leur énorgie de race pour se défendre et sauront traverser, sans trop d'encombre, ces moments dangereux. Ils s'occuperont à faire entrer de force leurs notions nouvelles dans le gouvernement et dans l'administration. Européens, ils s'indigneront de la médiocrité prétentieuse de tout le système, de la pédanterie crouse de la science locale, de la làcheté oréée par de mauvaises institutions militaires. Ils feront au rebours des Mantchous, qui se sont pâmés d'admiration devant de si belles choses. Ils y mettront courageusement la hache et renouvelleront, sous de nouvelles formes, la proscription littéraire de Tain-chi-hoang-ti.

A la seconde génération, ils seront beaucoup plus forts au point de vue du nombre. Un rang serré de métis, nés des femmes indigènes, leur aura créé un beureux intermédiaire avec les populations. Ces métis, instruits, d'une part, dans la pensée de leurs pères, et, de l'autre, dominés par le sentiment des compatriotes de leurs mères, adouciront ce que l'importation intellectuelle

avait de trop européen, et l'accommoderont mieux aux notions locales. Bientôt, de génération en génération, l'élément étranger ira se dispersant dans les masses en les modifiant, et l'ancien établissement chinois, cruellement ébranlé, sinon renversé, ne se rétablira plus; car le sang arian des kachattryas est épuisé depuis longtemps, et si son œuvre était interrompue, elle ne pourrait plus être reprise.

D'un autre côté, les graves perturbations infusées dans le sang chinois ne conduiraient certainement pas, je viens de le dire, à une civilisation à l'européenne. Pour transformer trois cents millions d'âmes, toutes nos nations réunies auraient à peine assez de sang à donner, et les métis, d'ailleurs, ne reproduisent jamais ce qu'étaient leurs pères. Il faut donc conclure :

1º Qu'en Chine, des conquêtes provenant de la race jaune et ne pouvant ainsi qu'humilier la force des vainqueurs devant l'organisation des vaineus, n'ont jamais rien changé et ne changeront jamais rien à l'état séculaire du pays;

a" Qu'une conquête des blancs, dans de certaines conditions, aurait bien la puissance de modifier et même de renverser pour toujours l'état actuel de la civilisation chinoise, mais seulement par le moyen des métis.

Encore cette these, qui peut être théorique, ment posée, rencontrerait-elle, en pratique,



de très-graves difficultés, résultant du chiffre énorme des populations agglomérées, circonstance qui rendrait fort difficile, à la plus nombreuse émigration, d'entamer sériousement lours rangs.

Ainsi, la nation chinoise semble devoir garder encore ses institutions pendant des temps incalculables. Elle sera facilement vaincue, aisément dominée; mais transformée, je n'en vois guère le moyen.

Elle doit cette immutabilité gouvernementale, cette persistance inoute dans ses formes d'administration, à ce seul fait que toujours la même race a dominé sur son sol depuis qu'elle a été lancée dans les voies sociales par des Arians, et qu'aucune idée étrangère n'a paru avec une escorte assez forte pour détourner son cours.

Comme démonstration de la toute-puissance du principe ethnique dans les destinées des peuples, l'exemple de la Chine est aussi frappant que celui de l'Inde. Ce pays, grâce à la faveur des circonstances, a obtenu, sans trop de peine et sans nulle exagération de ses institutions politiques, au contraire, en adoucissant ce que son absolutisme avait en germe de trop extrême, le résultat que les brahmanes, avec toute leur énergie, tous leurs efforts, n'ont cependant qu'imparfaitement touche. Ces derniers, pour sauve-garder leurs règles, ont dù étayer, pur des



moyens factices, la conservation de leur race. L'invention des castes a été d'une maintenue toujours laborieuse, souvent illusoire, et a eu cet inconvénient, de rejeter hors de la famille hindoue beaucoup de gens qui ont servi plus tard les invasions étrangères et augmenté le désordre extrasocial. Toutefois, le brahmanisme a atteint à peu près son but, et il faut ajouter que ce but, incomplétement touché, est beaucoup plus élevé que celui au pied duquel rampe la population chinoise. Celle-ci n'a été favorisée de plus de calme et de paix, dans son interminable vie, que parce que, dans les conflits des races diverses qui l'ont assaillie depuis 4,000 ans, elle n'a jamais eu affaire qu'à des populations étrangères trop peu nombreuses pour entamer l'épaisseur de ses masses somnolentes. Elle est donc restée plus homogène que la famille hindoue, et dès lors plus tranquille et plus stable, mais aussi plus inerte.

En somme, la Chine et l'Inde sont les deux colonnes, les deux grandes preuves vivantes de cette vérité, que les races ne se modifient, par elles-mêmes, que dans les détails; qu'elles ne sont pas aptes à se transformer, et qu'elles ne s'écartent jamais de la voie particulière ouverte à chacune d'elles, dût le voyage durer autant que le monde.

## CHAPITRE VI.

## Les origines de la race blanche.

De même qu'on a vu, à côté des civilisations assyrienne et égyptienne, des sociétés de mérite secondaire se former à l'aide d'emprunts faits à la race civilisatrice, de même l'Inde et la Chine sont entourées d'une pléiade d'États, dont les uns sont formés sur le norme hindou, dont les autres s'efforcent d'approcher, d'aussi près que possible, l'idéal chinois, tandis que les derniers se balancent entre les deux systèmes.

Dans la première catégorie, on doit placer Ceylan et, très-anciennement, Java, aujourd'hui musulmane (1), plusieurs des îles de l'ar-

(1) Le commencement de l'ère javanaise de Aje-Saka reporte les souvenirs au temps de Săliwāhana, et répond à l'année 78 après J. C. Ce fut une époque de civilisation brahmanique, mais non pas de première civilisation de ce genre. Ce ne fut que le renouvellement et comme un rajeunissement d'une domination hindoue beaucoup plus ancienne qui avait vu l'île occupée par des nègres pélagrens fort abrutis. Le Fo-koue-ki raconte que les navigateurs chinois trouvèrent ces aborigènes horriblement laids et sales, avec les cheveux semblables au « gazon naissant. » Ils se nourrissaient de

chipel, comme Bali (1), Sumatra, puis d'autres.

Dans la seconde, il faut mettre le Japon, la Korée, le Laos au dernier rang.

La troisième comprend, avec des modifications infinies dans la mesure où est acceptée chacune des deux civilisations contendantes, le Népaul, le Boutan, les deux Thibets, le royaume de Ladakh, les États de l'Inde transgangétique et une partie de l'archipel de la mer des Indes, de telle sorte que, d'île en île, de groupe en groupe, les populations malaises ont fait circuler jusqu'à la Polynésie des inventions chinoises ou hindoues, qui vont s'effaçant davantage à mesure que le mélange avec le sang de l'une des deux races initiatrices diminue.

Nous avons vu Ninive rayonner sur Tyr, et, par Tyr, sur Carthage, inspirer les Himyarites, les enfants d'Israël, et perdre d'autant plus

vermine. La loi brahmanique de Java a conservé le souvenir de cet état de choses par la désense formelle qu'elle adresse aux personnes d'un rang élevé de ne manger ni chiens, ni rats, ni couleuvres, ni lézards, ni chenilles. Il semblerait que le brahmanisme n'a jamais pu s'établir à l'état pur dans l'île. Le bouddhisme ne sut pas plus heureux. Au commencement du xviie siècle de notre ère, les Javanais adoptèrent l'islamisme. (W. v. Humboldt, Ueber die Kawi-Sprache, t. I, p. 10, 11, 15, 18, 43, 49, 208.)

(1) Les coutumes et la religion brahmaniques se sont, jusqu'ici, conservées à Bali pures de tout mélange mahométan ou européen. C'est, au jugement de Rassles, l'image vivante de ce qu'était Java avant sa conversion par les musulmans. (W. v. Humboldt, Ueber die Kawi-Sprache, t. I, p. 111.)

son action sur ces pays, que l'identité des races était plus troublée entre eux et elle. Pareillement nous avons vu l'Égypte envoyer la civilisation à l'Afrique intérieure. Les sociétés secondaires de l'Asie présentent, avec le même spectacle, l'observation rigoureuse des mêmes lois.

A Ceylan, à Java, à Bali, des émigrations brahmaniques très-anciennes apportèrent le genre de culture particulier à l'Inde et le système des castes. Ces colonisations, de plus en plus restreintes, à mesure que les rivages du Dekkhan s'éloignaient, s'échelonnèrent aussi en mérite. Les plus lointaines, où le sang hindou était en moindre abondance, furent aussi les plus imparfaites (1).

Longtempa avant l'arrivée des Arians, des invasions de peuples jaunes étaient venues modifier le sang des aborigènes noirs, et les métis malais, en plusieurs lieux, avaient même commencé déjà à se substituer aux tribus purement mélaniennes. Ce fut une raison déterminante pour que les sociétés dérivées, formées plus tard sous l'influence des métis blancs, ne ressemblassent pas, malgré tous les efforts des initiateurs, à celle des paysoù la race noire pure servait de base. Le naturel malais, plus froid, plus raisonneur, plus apathique, s'accommoda mal de la séparation des

<sup>(1)</sup> Guillaume de Humboldt, Uber die Kand-Sprache.

castes, et aussitôt qu'apparut le bouddhisme, cette religion grossière réussit vite à s'implanter au milieu des multitudes à demi jaunes. Quels succès ne devait-elle pas obtenir auprès de celles dont les éléments étaient plus libres encore de principes mélaniens. Ceylan et Java restèrent longtemps les citadelles de la foi de Bouddha. Comme le principe arian hindou existait dans ces deux îles, le culte de Sakya y resta assez noble. Il construisit de heaux monuments à Java, témoin ceux de Boro-Budor, de Madjapahit, de Brambanan, et, ne s'écartant pas trop, ne dégénérant pas d'une manière complète des données intellectuelles qui font la gloire de l'Inde, il donna naissance à une littérature remarquable, où se trouvaient mélées les idées brahmaniques et celles du nouveau système religieux. Plus tard, Ceylan et Java recurent des colonisations arabes. L'islamisme y fit de grands progrès, et le sang malais, ainsi modifié et relevé par les immigrations brahmaniques, bouddhiques et sémitiques, ne rentra jamais dans l'humilité des autres peuples de sa race.

Au Japon, les apparences sont chinoises, et un grand nombre d'institutions ont été apportées par plusieurs colonies venues originairement, et à différentes époques, du Céleste Empire. Il y existe aussi des éléments ethniques tout différents et qui amènent des divergences sensibles. Ainsi, l'Etat est encore féodal. l'humeur des



nobles héréditaires est restée belliqueuse. Le double gouvernement laïque et ecclésiastique ne se fait pas obéir sans peine. La politique soupconneuse de la Chine, à l'égard des étrangers, a été adoptée par le Koubo, qui prend grand soin disoler ses sujets du contact de l'Europe. Il paraît que l'état des esprits lui donne raison, et que, taillés sur un tout autre modèle que ceux de la Chine, ses administrés, doués d'une façon dangereuse, sont Apres aux nouveautés. Le Japon semble donc entrainé dans le sens de la civilisation chinoise par les résultats des nombreuses immigrations jaunes, et en même temps il y résiste par l'effet de principes ethniques qui n'appartienment pas au sang finnois. En effet, il existe certainement dans la population japonaise une forte dose d'alliage noir, et peut-être même quelques éléments blancs dans les hautes classes de la société (1). De sorte que, les premiers faits

(1) Kaempler, Histoire du Japon. — Ce voyageur, d'ailleurs judicieux, sacrifie, comme il était de mode de son temps, à la manie de faire venir d'Assyrie tous les peuples, et il trace ainsi, d'une manière acces curieuse, l'itinéraire de ses Japonais : « Mais pour finir « ce chapitre, il résulte que, peu de temps après le déluge, lorsque « la confusion des langues à Babel força les Babyloniens d'abance donner le désir qu'ils avaient de bâtir une tour d'une hauteur « extraordinaire et les obliges de se disperser par toute la terre ; « lorsque les Grecs, les Goths et les Esclavons passèrent en Burope, « d'autres en Asie et en Afrique, d'autres en Amérique, qu'alors, « dia-je, les Japonais partirent aussi ; que, selon toutes les apparentes, après avoir voyagé plusieurs années et souffert plusieurs in-

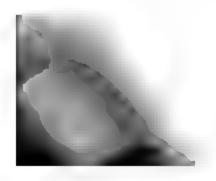

de l'histoire de cette contrée ne remontant pas bien haut, seulement 660 ans avant J.C., le Japon serait à peu près aujourd'hui dans la situation où la Chine se trouva sous la direction des descendants des kschattryas réfractaires, jusqu'à l'empereur Tsin-chi-hoang-ti. Ce qui confirmerait l'idée que des colonies de race blanche ont civilisé primitivement la population malaise qui fait le fond de ce pays, c'est qu'on y retrouve exactement, aux débuts de l'histoire, les mêmes récits mythiques qu'en Assyrie, en Égypte et même à la Chine, quoique d'une manière plus marquée encoré. Les premiers souverains antérieurs à l'époque positive sont des dieux, puis des demi-dieux. Je m'explique le développement d'imagination poétique accusé par la nature de cette tradition, développement qui serait incompréhensible chez un peuple jaune pur, par une certaine prédominance d'éléments mélaniens. Cette opinion n'est pas une hypothèse. On a vu plus haut que Kaempfer constate la présence des noirs dans une île au nord du Japon, peu de siècles avant son voyage, et au sud du même point, il invoque le témoignage des annales écrites pour établir le même fait (1). Ainsi s'explique-

<sup>«</sup> commodités, ils rencontrèrent cette partie éloignée du monde; « que trouvant sa situation, sa fertilité fort à leur gré, ils résolurent « de la choisir pour le lieu de leur demeure, etc., etc. » (P. 83.) (1) Kaempfer, *Histoire du Japon*, p. 81 et pass.

raient les particularités physiologiques et morales qui créent l'originalité japonaise (1).

Il n'y a pas, du reste, à s'y tromper : ce coin du monde si peu connu, beaucoup plus mystérieux que son prototype chinois, recèle la solution des questions ethnographiques les plus hautes. Quand il sera permis de l'aborder, de l'étudier en paix, d'y comparer les races, de faire rayonner les observations sur les archipels qui le touchent au nord, on trouvers, sur ce sol, bien des secours décisifs pour l'éclaircissement de ce que les origines américaines présentent de plus ardu.

La Corée est, de même que le Japon, une copie de la Chine, moins intéressante toutefois. Comme le sang arian n'est arrivé dans ces parages reculés que par communication très-indirecte, il n'y a produit que des efforts d'imitation bien maladroits. Le Laos, je l'ai déjà fait entrevoir, est encore au-dessous, et, encore plus bas, se place la population de l'archipel Lieou-kieou (2).

Les contrées où les deux principes, hindou

<sup>(1)</sup> M. Pickering, jugeant aur ses observations personnelles, tient les Japonais pour identiques de race avec les Malais polynésiens, p. 117. — Il n'est pas impossible qu'avant tente invasion hiudeue à Java, les Japonais n'y sient ou des établissements. Un des noms anciens de l'île est Cha-po. On y connaît deux districts appelés, l'un Ja-pan et l'autre Ji-pang. On sait, d'ailleurs, qu'à une époque très-leintaine, les Japonais ent navigué dans tout l'archipel. (W. v. Humboldt, l'eber die Kauri-Sprache, t. I, p. 19; Crawfurd, Archipelage, t. III, p. 465.)

<sup>(2)</sup> M. Jurien de la Gravière a fait justice de l'espèce d'Arcadie

et chinois, se partagent les sympathies des populations, sont également étrangères à la plus belie conquête des civilisations qu'elles vénèrent, la stabilité. Rien de plus mouvant, de plus variable, que les idées, les doctrines, les mœurs de ces territoires. Cette mobilité n'a rien à reprocher à la nôtre. Dans les terres transgangétiques, les peuples sont malais, et leurs nationalités se brouillent en nuances imperceptibles autant qu'innombrables, suivant que les éléments jaunes ou noirs dominent. Lorsqu'une invasion de l'est donne la prépondérance aux premiers, l'esprit brahmanique recule, et c'est la situation des derniers siècles, dans bien des provinces, où des ruines imposantes et de pompeuses inscriptions en caractères dévanagaris proclament encore l'antique domination de la race sanscrite, ou, du moins, des bouddhistes chassés par elle.

Quelquefois aussi le principe blanc reprend le dessus. Ainsi, ses missions poursuivent, en ce moment, de véritables succès dans l'Assam (1),

que les voyageurs anglais avaient installée dans ces lles, (Revue des Deux-Mondes, 1832.)

(1) La civilisation de ce pays affects des formes brahmeniques. Les rois ent la prétention de descendre des dieux de l'Inde; mais ils ne font pas dater leurs annales plus haut que l'ère de Vikrama-ditys (deux siècles av. J. C.). Il y a eu des immigrations de kechattryas asses récentes, puis le brahmanisme fut étouffé pendant quelque temps pour être retable au xviir siècle. (Bitter, Erdkunde, Asim, t. 151, p. 298 et pass.)



les États annamitiques (1), chez les Birmans (2). Au Népaul, des invasions modernes ont également donné de la puissance au brahmanisme, mais quel brahmanisme! Aussi imparfait que la race jaune a pu le rendre.

Au nord, vers le centre des chaînes de l'Hymalaya, dans ce dédale de montagnes où les deux Thibets ont établi les sanctuaires du bouddhisme lamaïque, commencent les imitations inadmissibles des doctrines de Sakya qui atteignent, en s'altérant, jusqu'aux rivages de la mer Glaciale, presque jusqu'au détroit de Behring.

Des invasions arianes, de différentes époques, ont laissé, au fond de ces montagnes, de nombreuses tribus mélées de près au sang jaune. C'est là qu'il faut chercher la source de la civilisation thibétaine et la cause de l'éclat qu'elle a jeté. L'influence chinoise est venue, de bonne heure, combattre sur ce terrain le génie de la famille bindoue, et, soutenue par la majorité des éléments ethniques, elle a naturellement beaucoup gagné de terrain et en gagne chaque jour davantage.

(8) Le brahmanisme d'étend junqu'an Tonkin; il y est, à la vérité mes-défignée (Rutter, éted), p. 1866.

<sup>(1)</sup> Les financies sont, à coup sur, le peuple le plus avils de la terre, parms les nations relativement civilisées; et ce qui est asser remarquable, c'est qu'ils sevent tous lire et écries, (Ritter, Brdkunde, 4ster., 1, 111, p. 1182.) Cars semblerait fort contraire à l'avis des économistes angless et français qui ont, d'un commun accord, adopté et genre de consamentem pour le criterium le plus irréfragable de la moralité et de l'Intelligence d'un peuple.

La culture hindoue est en perte visible autour de Hlassa (1).

Plus haut, vers le nord, elle cesse bientét d'apparaître, lorsque s'ouvrent les steppes parcourues par les grandes nations nomades de l'Asie centrale. La contrefaçon des idées chinoises règne seule, dans ces froides régions, avec un bouddhisme réformé, à peu près complétement dépouillé d'idées hindoues.

Je ne saurais trop le répéter : on s'est représenté comme beaucoup plus barbares qu'ils ne

(1) Ritter, Erdkunds, Asien, t. III, p. 258, at pass, 275 at pass, 746. Les idées religieuses du Thibet portent témoignage de l'extrême mélonge de la race. On y remarque des notions hindouss, des traces de l'ancien culte idolàtrique du pays, puis des inspirations chinoises, enflu, s'il faut en croire un missionnaire moderne. M. Ruc, des traces probables de catholicisme importées au xive sjàgle par des moines européens et acceptées dans la réforme de Taong-Kaba. (Souvenirs d'un voyage dans la Tartarie, le Thibet et la Chine, t. l.) - Au xº siècle, une grande invasion de Kalmoucke et de Droungers avait presque anéanti le bouddhisme. (Ritter, Brdkunde, Asien, t. III. p. 242.) Depuis cette époque, et particulièrement sous le règne réparateur de Srong-drau-gambo , il y a eu quelques immigrations de religieux venus du nord de l'Inde, c'est-à-dire du Boutan et du Népaul. (Ritter, Ibid., p. 278.) Mais, désormais, c'est le sens chinois qui domine et progresse chaque jour davantage. La double origine de la civilisation actuelle du Thibet est très-bien symbolisée par l'histoire du marsage de Brong-dzan-gamho. Ce monarque épousa deux femines, l'une que les chroniques appellent Dara-Nipol, la Blanche, et qui était fille du souverain du Népaul ; l'autre, nommée Dara-wen-tching, la Verte, qui venait du palais impérial de Péking Hlassa fut fondée sous l'influence de ces deux remes, et l'architecture des monuments de cette ville est tout à la fois chinoise et hindoue. (Ritter, ibid., p. 238.)



le sont, et surtout qu'ils ne l'étaient, ces puissants amas d'hommes qui ont influé si fort sous Attile, sous Djeu-ghiz-khan, à l'époque de Timour le Boiteux, sur les destinées du monde, même du monde occidental, Mais, en revendiquant plus de justice pour les cavaliers jaunes des grandes invasions, je conviens que leur culture manquait d'originalité et que les constructeurs étrangers de tous ces temples, de tous ces palais, dont les ruines couvrent les steppes mongoles, demeurant isolés au milieu des guerriers qui leur demandaient et leur payaient l'emploi de leurs talents, venaient généralement de la Chine, Cette réserve faite, je puis dire qu'aucun peuple n'a poussé plus toin que les Kirghizes l'amour de l'imprimerie et de ses productions. Des princes, sans grande renommée et d'une puissance médiocre, Ablai, entre autres, ont semé le désert de monastères bouddhiques, aujourd'hui en décombres. Plusieurs de ces monuments offraient, jusque dans le siècle dernier où l'académicien Müller les visita (1), le spectacle de leurs grandes salles dévastées depuis des années, à moitié démantelées

<sup>(1)</sup> Co sevent avait une manière, toute particulière à lai, d'explorer les contrées sur losquelles devait s'escrimer son érudition. Il s'établissait de son mieux dans une ville on dans un village, et s'enteuralt de tout le comfortable disposible. Pais, il envoyait à la découverte un caperal et trente Consques, et consignait gravement dans ses notes les observations que ces dectes militaires lui rapportaient. (Ritter, 601d., p. 735.)



et sans toits, ni fenètres, pourtant toutes remplies encore de milliers de volumes. Les livres tombés sur le sol, par suite de la rupture des tablettes moisies qui les supportaient jadis, fournissaient des bourres pour les fusils et du papier pour coller les fenètres à toutes les tribus nomades et aux Cosaques des environs (1).

D'où avaient pu provenir cette persévérance, cette bonne volonté pour la civilisation chez les multitudes belliqueuses du xvr siècle, menant une existence des plus dures, des plus hérissées de privations, sur une terre improductive? Je l'ai dit plus haut : d'un mélange antique de ces races avec quelques rameaux blancs perdus (2).

C'est maintenant l'occasion de toucher un problème qui va prendre, tout à l'heure, les proportions les plus imposantes et faire presque reculer l'audace de l'esprit.

J'ai cité, dans le chapitre précédent, les noms de six nations blanches connues des Chinois pour avoir résidé, à une époque relativement récente, sur leurs frontières du nord-ouest et

<sup>(1)</sup> Ritter, t. I, p. 744 et pass,

<sup>(2)</sup> Les langues turques et mongoles, le tongonse et son dérivé, le mandehou, porteut des marques de ce fait si considérable. Tous ces idiomes contiennent un grand nombre de racines undo-germaniques. (Ritter, Erdkunde, Asien, t. I, p. 436.) — Au point de vue physiologique, on observe encore que les youx bleus ou verdâtres, les cheveux blonds ou rouges se rencontrent fréquemment ches certaines populations actuelles de la Mongolie. (Ibid.)

de l'est. Par ces mots, relativement récente, j'indiquais le n° siècle avant notre ère.

Ces nations ont toutes eu des destinées ultérieures qui sont connues.

Deux d'entre elles, les Yue-tchi et les Ou-soun, habitant sur la rive gauche du Hoang-ho, contre la lisière du désert de Gobi, furent attaquées par les Huns, Hioung-niou, peuple de race tarque, venu du nord-est. Obligées de céder au nombre, et séparées dans leurs retraites, elles allérent se fixer, les Yue-tchi, un peu plus bas vers le sud-ouest, et les Ou-soun, assez loin dans la même direction, sur le versant septentrional du Thian-chan (1).

La redoutable progression des masses ennemies ne les laissa pas longtemps jouir en paix de leur patrie improvisée. Au bout de douze ans, les Yue-tchi furent accablés de nouveau. Ils traversèrent le Thian-chan, longèrent le nouveau pays des Ou-soun et vinrent s'abattre au sud, sur le Sihoun, dans la Sogdiane. Là se trouvait une nation, blanche comme eux, appelée les Szou par les Chinois, et que les historiens grecs nomment les Gètes ou Hindo-Scythes. Ce sont les Khétas du Mahabharata, les Ghats actuels du Pendjab, les Utsavaran-Kétas du Kachemyr occidental. Ces Gètes, attaqués par les Yue-



tchi, leur cédèrent la place, et reculèrent sur la monarchie métisse et dégénérée des Bactriens-Macédoniens. L'ayant renversée, ils fondèrent, au milieu de ses débris, un empire qui ne laisse pas que de devenir assez important.

Pendant ce temps, les Ou-soun avaient résisé avec bonheur aux assauts des hordes hunnique. Ils s'étaient étendus sur les rives de la rivière Yli, et y avaient établi un État considérable. Comme chez les Arians primitifs, leurs mœuné étaient pastorales et guerrières, leurs chefs portaient ce titre que la transcription chinoise fai prononcer kouen-mi ou houen-mo, et dans leque on retrouve aisément la racine du mot germa nique kunig (1). Les demeures des Ou-soun étaien sédentaires.

La prospérité de cette nation courageuse s'é leva rapidement. L'an 107 avant J. C., c'est-à dire 170 ans après la migration, l'établissement de ce peuple offrait assez de solidité pour qu'la politique chinoise crût devoir s'en' faire u appui contre les Huns. Une alliance étroite fi formée entre l'empereur et le kouen-mi des Ot soun, et une princesse vint, du royaume du M lieu, partager la puissance du souverain blat et porter le titre de kouen-ti (queen) (2).

Mais l'esprit d'indépendance personnelle

- (1) Ritter, Erdkunde, Asien, t. 1, p. 453-434.
- (2) Ritter, ibid.



defractionnement, propre à la race ariane, décida trop tôt du sort d'une monarchie qui, exposée à d'incessantes attaques, aurait eu besoin d'être briement unie pour y faire tête. Sous le petitfils de la reine chinoise, la nation se partagen m deux branches, régies par des chefs différents, et, à la suite de cette scission malencontreuse, la partie du nord se vit bientôt accablée par des barbares jaunes appelés les Sian-pi, qui, accoumat en grand nombre, chassèrent les habitants. D'abord les fugitifs se retirèrent vers l'ouest et le nord. Après être restés dans leur asile pendant quatre cents ans, ils furent de nouveau expulsés et dispersés. Une fraction chercha un refuge au delà du Jaxartes, sur les terres de la Transoxiane; le reste gagna vers l'Irtisch et se retira dans la steppe des Kirghizes, où, en 619 de notre ère, étant tombé sous la sujétion des Tures, il s'allia à ses vainqueurs et disparut (1).

Pour l'autre branche des Ou-soun, elle fut absorbée par les envahisseurs, et se méla à eux comme l'eau d'un lac à celle du grand fleuve qui la traverse.

A côté des Ou-soun et des Yue-tehi, quand ils habitaient sur le Hoang-ho, vivalent d'autres peuples blancs. Les Ting-ling occupaient le pays à l'occident du lac Barkal; les Khou-te tenaient

<sup>(1)</sup> Ritter, loc cit



les plaines à l'ouest des Ou-soun; les Chou-le s'étendaient vers la contrée plus méridionale où est aujourd'hui Kaschgar; les Kian-kouan ou Ha-kas montaient vers le Jénisseï, où plus tard ils se sont fondus avec les Kirghizes. Enfin, les Yan-thsaï, Alains-Sarmates, touchaient à l'extrémité septentrionale de la mer Caspienne (1).

On n'a pas perdu de vue qu'il s'agit ici de l'an 177 ou 200 avant J. C. On a remarqué aussi que tous ceux des peuples blancs que je viens de nommer, quand ils ont pu se maintenir, ont fondé des sociétés: tels les Szou ou Khétas, les Ousoun et les Yan-thsaï ou Alains. Je passe à une nouvelle considération qui se déduit de ce qui précède.

Puisque la race noire occupait, dans les temps primordiaux, et avant la descente des nations blanches, la partie australe du monde, ayant pour frontières, en Asie, tout au moins la partie inférieure de la mer Caspienne d'une part, de l'autre les montagnes du Kouen-loun, vers le 36e degré de latitude nord, et les îles du Japon sous le 48à peu près; que la race jaune, à la même époque, antérieurement à toute apparition des peuples blancs dans le sud, se trouvait avancée au moins jusqu'au Kouen-loun, et, dans la Chine méridionale, jusqu'au rivage de la mer Glaciale, tandis que, dans les pays de l'Europe,

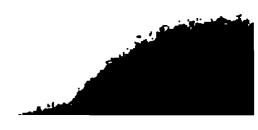

<sup>(1)</sup> Ritter, t. I, p. 1110 et 1114. — Les Kirghizes ont absorbé, à la fois, les Ting-ling et les Ha-kas.

alle allait jusqu'en Italie et en Espagne, ce qui suppose l'occupation préalable du Nord (1); poisque, enfin, la race blanche, en apparaissant sur les crêtes de l'Imaüs et se laissant voir sur les limites du Touran, envahissait des terres qui lui étaient toutes nouvelles; pour toutes ces raisons, il est bien évident, bien incontestable, bien positif que les premiers domaines de cette nce blanche doivent être cherchés sur les plateaux du centre de l'Asie, vérité déjà admise, mais de plus, qu'on peut les délimiter d'une manière exacte. Au sud, ces territoires ont leur frontière depuis le lac Aral jusqu'au cours supérieur du Hoang-ho, jusqu'au Khou-khou-noor. A l'ouest, la limite court de la mer Caspienne aux monts Ourals. A l'est, elle remonte brusquement en dehors du Kouen-loun vers l'Altaï. La délimitation au nord semble plus difficile: cependant, nous allons, tout à l'houre, la chercher et la trouver.

La race blanche était très-nombreuse, le fait n'est pas contestable (2). J'en ai donné ailleurs

<sup>(1)</sup> Les invasions dans l'ouest étaient extrêmement facilitées à la race jaune par la configuration du terrain. M. le baron A. de llumboldt remarque que, depuis les rives de l'Obi, par le 78° de longitude, jusqu'aux bruyères du Lunebourg, de la Westphalie et du Brabant, le pays offre exactement le même aspect, triste et mone-tone. (Asie centrale, t. I, p. 58.)

<sup>(2)</sup> Les torritoires sibérions qu'elle occupait étaient asses vantes pour la contenir, car ils no mesurent pas moins de 300,000 liques carrées. (Humboldt, Asie centrale, t. I, p. 178.) Les ressources que

les preuves principales. Elle était, de plus, sé dentaire et, de plus, malgré les émissions con sidérables de peuples qu'elle avait faites au de 3 hors de ses frontières, plusieurs de ses nations restèrent encore dans le nord-ouest de la Chine, L longtemps après que la race jaune eut réusei à rompre la résistance du tronc principal, à le briser, à le disperser et à s'avancer à sa place dans l'Asie australe. Or, la position qu'occupent, au 11° siècle avant notre ère, les Yue-tchi et les Ou-soun, sur la rive gauche du Hoang-ho, en tirant vers le Gobi supérieur, c'est-à-dire, sur la route directe des invasions jaunes, vers le centre de la Chine, a de quoi surprendre, et l'on pourrait la considérer comme forcée, comme étant le résultat violent de certains chocs qui auraient repoussé les deux rameaux blancs d'un territoire plus ancien et plus naturellement placé, si la position relative des six autres nations que j'ai aussi

présentaient ces pays pour la nourriture de masses considérables étaient également très-suffisantes. Les plaines de la Mongolie actuelle, appelées par les Chinois la Terre des Herbes, offraient des pâtnrages immenses aux nombreux troupeaux d'une famille humaine essentiellement pastorale. Le seigle et l'orge réussissent très-avant dans le nord. A Kaschgar, à Khoten, à Aksou, à Koutché, dans le parallèle de la Sardaigne, on cultive le coton et les vers à soie. Plus an nord, à Yarkand, à Hami, à Kharachar, les grenades et les raisins arrivent à maturité. (Aste centrale, t. III, p. 20.) — « Au delà du « Jenisséi, à l'est du méridien de Sayanak, et surtout au delà du « lac Baïkal, la Sibérie même prend un caractère montueux et « agréablement pittoresque. » (Ibid., p. 23.)

nommées, n'indiquait pas que tous ces membres de la grande samille dispersée se trouvaient réellement chez eux et sormaient le jalonnement des anciennes possessions de leur race, au temps de la réunion. Ainsi, il y avait eu extension primitive des peuples blancs au delà du lac Khoukhou-noor vers l'est, tandis qu'au nord ces mêmes peuples touchaient encore, à une époque assez basse, au lac Baikal et au cours supérieur du Jénissei. Maintenant que toutes les limites sont précisées, il y a lieu de chercher si le sol qu'elles embrassent ne renferme plus aucun débris matériel, aucune trace, qui puissent se rapporter à nos premiers parents. Je sais bien que je demande ici des antiquités presque hyperboliques. Cependant, la tâche n'est pas chunérique en présence des découvertes curieuses et entourées de tant de mystères qui eurent l'honneur, au dernier siècle, d'attirer l'attention de l'empereur Pierre le Grand, et de donner, en sa persouve, une preuve de plus de cette espèce de divination qui appartient au génie.

Les Cosaques, conquérants de la Sibérie à la fin du avi siècle, avaient trouvé des trainées de tumulus soit de terre, soit de pierres, qui, au milieu de steppes complétement désertes, accompagnaient le cours des rivières. Dans l'Oural moyen, on en rencontrait aussi. Le plus grand nombre était de grandeur médiocre. Quelques

uns, magnifiquement construits en blocs de serpentin et de jaspe, affectaient la forme pyramidale et mesuraient jusqu'à cinq cents pieds de tour à la base (1).

Dans le voisinage de ces sépultures, on remarquait, en outre, des restes étendus de circonvallations, des remparts massifs, et, ce qui est encoraujourd'hui d'une grande utilité pour les Russes d'innombrables travaux de mines sur tous le points riches en or, en argent et en cuivre (2).

Les Cosaques et les administrateurs impériaux du xvue siècle auraient fait peu d'attention à ce restes d'antiquités inconnues, sauf, peut-être les ouvertures de mines, si une circonstance intéressante ne les avait captivés. Les Kirghize étaient dans l'habitude d'ouvrir ces tombeaux beaucoup d'entre eux en faisaient même un mé tier, et ce n'était pas sans raison. Ils en ex trayaient, en grande quantité, des ornement ou des instruments d'or, d'argent et de cuivre Il ne paraît pas que le fer s'y soit jamais mon tré. Dans les monuments construits pour le commun peuple, la trouvaille était de médiocre va leur; aussi les chasseurs kirghizes ont-ils laiss

<sup>(1)</sup> Ritter, Erdkunde, Asien, t. II, p. 332 et pass., p. 336.

<sup>(2)</sup> La limite des tombeaux et des mines tchoudes s'arrête vers nord, au 58°; et, du côté du sud, elle descend jusqu'au 45°. L'exten sion de l'est à l'ouest va depuis l'Amour moyen jusque sur Volga, jusqu'au pied oriental de l'Oural. (Ritter, ibid., p. 337.)

subsister, jusqu'à nos jours, un grand nombre de ces constructions. Mais les plus belles, celles qui annonçaient, chez le mort, du rang ou de la richesse, ont été bouleversées sans pitié, non sans profit, car dans leur sein l'or a été recueilli avec profusion.

Les Cosaques prirent bientôt leur part de ces opérations destructives; mais Pierre le Grand, l'ayant appris, défendit de fondre ni de détruire les objets déterrés dans les excavations, et ordonna de les lui envoyer à Saint-Pétershourg. C'est ainsi que fut formé, dans cette capitale, le curleux musée des Antiquités tehoudes, précieux par la matière et plus encore par la valeur historique. On appela ces monuments tehoudes ou daours, honneur peu mérité qu'on faisait aux Finnois, faute de connaître les véritables auteurs.

Les découvertes ne devaient pas se borner là. Bientôt on s'aperçut qu'on n'avait pas vu tout. A mesure qu'on avançait vers l'est, on trouvait des tombeaux par milliers, des fortifications, des mines. Dans l'Altaï, on remarqua même des restes de cités, et, de proche en proche, on put se convainere que ces mystérieuses traces de la présence de l'homme civilisé embrassaient une zone immense, puisqu'elles s'étendaient depuis l'Oural moyen jusqu'au cours supérieur de l'Amour, prenant ainsi toute la largeur de l'Asie et couvrant de marques irré-

cusables d'une haute civilisation ces terribles plaines sibériennes aujourd'hui désertes, stériles et désolées. Vers le sud, on ne connaît pas la limite des monuments. A Semipalatinsk, sur l'Irtisch, dans le gouvernement de Tomsk, les campagnes sont hérissées de puissantes accumulations de terre et de pierres. Sur le Tarbagatai et la Chainda, des débris de cités nombreuses laissent contempler encore des ruines colossales (1).

Voilà les faits. A leur suite se présente cette question: A quels peuples nombreux et civilisés ont appartenu ces fortifications, ces villes, ces tombeaux, ces instruments d'or et d'argent?

Pour obtenir une réponse, il faut ici procéder d'abord par exclusion. On ne saurait penser à attribuer toutes ces merveilles aux grands empires jaunes de la haute Asie. Eux aussi ont laissé des marques de leur existence. On les connaît, ces marques, et ce ne sont pas celles-là. Elles ont une tout autre apparence, une autre disposition. Il n'y a pas moyen de les confondre avec celles dont il est question ici. De même pour les restes de la grandeur passagère de certaines peuplades, comme les Kirghizes. Les couvents bouddhiques d'Ablaï-kitka ont leur caractère, qui

<sup>(1)</sup> Ritter, ibid., p. 325 et pass. Il semblerait que les monuments puissent se distinguer en deux classes, et celle à laquelle appartient la plus haute antiquité indique aussi la civilisation la plus complète (Ibid., 1, 1, p. 333.)

ne saurait être confondu avec celui des constructions tehoudes (1).

Les temps modernes ainsi mis hors de cause, cherchons dans les temps anciens à quelle nation nous pouvons nous adresser. M. Ritter insinue que les habitants de ce mystérieux et vaste empire septentrional pourraient bien avoir été les Arimaspes d'Hérodote.

Jo me permettrai de résister à l'opinion du grand érudit allemand, qui ne sait d'ailleurs qu'offrir cette solution sans paraître lui-même convaineu de sa valeur. Pour s'y tenir, il saudrait, ce me semble, sorcer le texte du père de l'histoire. Que dit-il? Il raconte qu'au-dessus des Hindous demaurent les Arimaspes, et il décrit les Arimaspes; mais au-dessus des Arimaspes résident les Gryphons, plus loin encore les Hyperboréens. Tous ces peuples sont les mêmes nations à demi santastiques dont les poëtes de l'Inde peuplent l'Uttara-Kourou (2). Je ne vois aucun motif d'at-

- (1) M. Ritter fait ici une observation pleine de sons et de profondeur: Comment, dit-il, se pourrait-il faire que des populations jausses, que des Kalmouks, ces hommes absolument dénués d'imagination, eussent donné cours au mythe des Gryphons, et, devenus les Arimaspes, se fussent entourés de tant de peuples si singulièrement fabuleux? En effet, le génie finnois n'atteint pas à de tels résultats. (Ritter, ébid., p. 556.)
- (2) Lasson, Zeitschrift für d. K. d. Morgeni, t. 11, p. 62 et 68.
  Les Grees avaient puisé leurs connaissances à demi romanesques des peuples de l'Asia centrale à la source hactrienne, à peu près identique avec celle du Mahabharata. L'Uttara-Kouron, le pays pri-

tribuer à ces fantômes, qui cachent d'ailleurs des peuples réels et, sans nul doute, de race blanche, ce que l'on doit reporter à de vrais hommes. On serait plus près de la vérité en ne voyant dans les Issédons, les Arimaspes, les Gryphons, les Hyperboréens, que des fragments de l'antique société blanche, des peuples apparents aux Arians zoroastriens, aux Sarmates (1). Ca qui appuie cette opinion, c'est que jusqu'ici les géographes avaient placé ces tribus en cercle autour de la Sogdiane et nullement dans le nord sibérien. C'est le vrai sens d'Hérodote, et rien ne porte à y être infidèle. De plus, les récits d'Aristée de Proconnèse, tels qu'Hérodote les rapporte, ont trait à une époque où les nations blanches de l'Asie étaient trop divisées, trop

mitif des Kauravas, les Attacori de Pline, était aussi l'Hataka, la terre de l'or. Près de là demouraient les Risikas qui, ayant des chevaux merveilleux, ressemblent fort aux Arimaspes. (Hérodete, IV, 43 et 17.)

(1) Il est incontestable que les Arimaspes portent, dans la première syllabe de leur nom, une sorte de témoignage de leur origine blanche. Ne pourrait-on retrouver encore actuellement dans le nord de la Sibérie la même racine ar avec quelques-unes de ses conséquences ethnologiques? Strahlenberg raconte que les Wotiaks se nomment, en leur langue, Arr, et appellent leur pays Arima. Il ne s'en suivrait pas, sans doute, que les Wotiaks fussent un peuple de race ariane; mais on en pourrait conclure que ce sont des métis blanes et jannes qui ont conservé le nom d'une partie de leurs ancêtres. (Strahlenberg, Das nord-und-asstliche Theil von Europa und Asien, p. 76.) Nota. — Are est le mot mongol pour dire homme, par opposition à came, semme. (Ibid., 137.) — De même, arien signific pur, etc.

poursuivies pour pouvoir fonder de grandes choses, et laisser des traces d'une civilisation étendue sur de si immenses contrées.

Si ces peuples avaient été aussi puissants que M. Ritter le suppose, les Chinois n'auraient pu éviter de très-nombreux rapports avec eux, et les Grecs qui savaient de si helles choses de ces Chinois, que je ne fais pas disficulté de reconnaltre dans les Argippéens chauves, sages et essentiellement pacifiques (1), auraient donné également des détails plus minutieux et plus exacts sur des faits aussi frappants que ceux dont les monuments tchoudes proclament l'existence. Il ne me paralt donc nullement possible qu'au vie siècle avant J. C. tout le centre de l'Asie sit été la possession d'un grand peuple cultivé, s'étendant du Iénieséi à l'Amour, dont ni les Chinois, al les Grecs, ni les Perses, ni les Hindous n'auraient jamais eu ni vent ni nouvelles, tous persuadés, au contraire, à l'exception des premiers qui ont le privilége de ne réver à rien, qu'il fallait peupler ces régions inconnues de créatures à moitié mythologiques.

Si l'on ne peut pas accorder de telles œuvres au temps d'Hérodote, comme il n'est pas possible non plus de les reporter, après lui, à l'époque d'Alexandre, par exemple, où ce prince

<sup>(1)</sup> Méradote, IV, 23.

s'étant avancé jusqu'à l'extrémité de la Sogdiane, n'aurait rien appris des merveilles du Nord, ce qui est inadmissible, il faut, de toute nécessité, se plonger intrépidement dans ce que l'antiquité a de plus reculé, de plus noir, de plus ténébreux, et ne pas hésiter à voir dans les contrées sibériennes le séjour primitif de l'espèce blanche, alors que les nations diverses de cette race, réunies et civilisées, occupaient des demeures voisines les unes des autres, alors qu'elles n'avaient pas encore de motifs de quitter leur patrie, et de s'éparpiller pour en aller chercher une autre au loin.

Tout ce qu'on a exhumé des tombeaux et des ruines tchoudes ou daouriennes confirme ce sentiment. Les squelettes sont toujours ou presque toujours accompagnés de têtes de chevaux. On observe à côté d'eux une selle, une bride, des étriers, des monnaies marquées d'une rose, des miroirs de cuivre, rencontre si commune parmi les reliques chinoises et étrusques, si fréquente encore sous les yourtes tongouses où ces instruments servent aux opérations magiques. Ils se trouvent abondamment dans les plus pauvres tombeaux daouriens (1). Chose plus

<sup>(1)</sup> Chez les Bouriates, il est peu de tentes où l'on ne rencontre de ces sortes de miroirs suspendus aux piliers. Le lama s'en sert en y faisant resléter l'image du Bouddha; puis il verse dessus de l'eau qui, coulant de là dans un vase, est censée emporter l'image

marquable: au siècle dernier, Pallas aperçut ar un monument en forme d'obélisque et sur se pierres tumulaires des inscriptions étendues. no vase retiré d'un sépulcre en portait une égament, et W. G. Grimm n'hésite pas à signaler ître les caractères de ces inscriptions et les rus germaniques, non pas une identité complète, sis une ressemblance imméconnaissable (1). rrive au trait frappant, concluant, selon moi: nombre des ornements les plus fréquents, mme les cornes de bélier, de cerf, d'élan, d'arli, en métal, or ou cuivre, le sujet le plus ordifre, le plus répété, c'est le sphinx. Il se trouve manche des miroirs et même taillé en relief r des pierres (2).

ine et devient consacrée. (Ritter, Erdkunde, Asien, t. II, 119-120.)

2) a Dans le vestibule du musée (a Barnaul) était un sphinx

<sup>1)</sup> W. C. Grimm, Ueber die deutschen Runen, in-12, p. 128; shlenberg, das nord-und-æstliche Theil von Ruropa und Asien, ir; Stockholm, 1730. Le capitaine suédois, premier auteur qui alt lé des monuments tchoudes, sait une remarque on ne peut plus iressante: il dit qu'en Islande, dans les temps anciens, on écrimer des os de poissons avec une couleur rouge indélébile; que caractères tracés avec la même matière se rencontrent ches les miens et sur les bords du Iéniséi, puis à la source de l'Irbyht, et surs encore (p. 363). On entrevoit sans peine les conclusions à r d'un sait aussi remarquable, et il est temps de se rappeler ici le mot qui, chez les nations gothiques, signifiait derire, était jan ou gameljan, dont le sens véritable est peindre; mél, peine, et de là, écriture; usarméli, inscription. (W. C. Grimm, er die deutschen Runen, p. 47.)

Il sied bien aux énigmatiques habitants de le Sibérie antique de s'être rendu justice devant la postérité, en lui léguant, comme leur plus parfait emblème, le symbole de l'impénétrable. Maia, trop prodigué, le sphinx finit par se révéles lui-même. Comme nous le trouvons, chez les Perses soulpté aux murailles de Persépolis, comme nous le rencontrons en Egypte s'étendant silescioux en face du désert, et que, sur les croupes de Cithéron des Grecs, il erre encore, tandis qu'Hérodote, ce soigneux observateur, le voit chez les Arimaspes, il devient possible de poser la main sur l'épaule de cette créature taciturne, et de lui dire, sinon qui elle est, du moins le nom de son mattre. Elle appartient évidemment en commun à la race blanche. Elle fait partie de son patrimoine, et bien que le secret de ce qu'elle signifie n'ait pas encore été pénétré, on est autorisé à déclarer que, là où on l'aperçoit, là furent aussi des peuples arians.

« taillé en pierre, repesent sur un blec carré, et long de quatre « piede sur un pied et demi de large. Ce monument fut, peur mel, « d'un grand intérêt, ayant été découvert dans un tombeau tehende. « Le travail en était, à la vérité, grossier; mais trouver en ce lieu « une preduction d'une si haute antiquité me frappa beaucoup. Je « vis sussi plusieurs pierres sépulcrales, provenant également de « tembeaux tehendes, ornées de bea-reliefs représentant des figures « d'hommes, peu sullantes et d'une exécution également mass « rude. » (C. F. von Ledebour, Retes durch des Altest-Gebirges und dés soongorische Kirgison-Steppe, 1° Theil; Berlin, 1860. », 371-373.)

Ces steppes du nord de l'Asie, aujourd'hui si tristes, si désertes, si dépeuplées, mais non pas stériles comme on le croit généralement (1), sont donc le pays dont parlent les Iraniens, l'Airyanemvaego, berceau de leurs aleux. Ils racontaient euz-mêmes qu'il avait été frappé d'hiver par Ahrimen, et qu'il n'avait pas deux mois d'été. C'est l'Uttera-Kourou de la tradition brahmanique, région située, suivant elle, à l'extrême nord, où régnait la liberté la plus absolue pour les hommes et pour les femmes; liberté réglée capendent per la sagesse, car là habitaient les Rischis, les saints de l'ancien temps (2). C'est l'Hermiosa des Hellènes, patrie des Hyperboréens, des gens de l'extrême Nord, macrobiens, dont la vie était longue, la vertu profonde, la science infinie, l'existence beureuse. Enfin, c'était cette contrée de l'est dont les Suèves germaniques ne pariaient qu'avec un respect sans bornes, parce que, disaient-ils, elle était possédée par leurs glorieux ancêtres, les plus illustres des hommes, les Sempons (3).

Ainsi, voilà quatre peuples arians qui, depuis la séparation de l'espèce, n'ont jamais communiqué ensemble, et qui s'accordent à placer dans

<sup>(3)</sup> Manuert, comunic, p. 2.



<sup>(4)</sup> Voir plus heat, p. 197, note 2.

<sup>(</sup>fi) Laman, Kothechrift der deutsch, morgeni, Gesellsch., i. U.

le fond du Nord, à l'est de l'Europe, le premier séjour de leurs familles. Si un pareil témoignage était repoussé, je ne sais plus sur quelle base solide pourrait compter l'histoire.

La terre de Sibérie garde donc dans ses solitudes les vénérables monuments d'une époque bien autrement ancienne que celle de Sémiramis, bien autrement majestueuse que celle de Nemrod. Ce n'est ni l'argile, ni la pierre taillée, ni le métal fondu que j'en admire. Je réfléchis que, dans une antiquité aussi haute, la civilisation que je constate touche de près aux âges géologiques, à cette époque encore troublée par les révoltes d'une nature mal soumise qui a vu la mise à sec de la grande mer intérieure dont le désert de Gobi faisait le fond. C'est vers le soixantième siècle avant J. C. que les Chamites et les Hindous apparaissent au seuil du monde méridional. Il ne reste donc plus pour atteindre la limite que la religion et les sciences naturelles semblent imposer à l'âge du monde qu'un ou deux milliers d'années environ, et c'est pendant cette période que se développa avec une vigueur dont les preuves sont nombreuses et patentes un perfectionnement social qui ne laisse pas le moindre espace de durée à une barbarie primitive. Ce que j'ai répété plusieurs sois déjà sur la sociabilité et la dignité innées de l'espèce blanriens de l'ét mir définitif che, je crois a

ment ici, et, en écartant, en-repoussant dans un uéant inexorable l'homme sauvage, le premier homme des philosophes matérialistes, celui dont le spectre constamment évoqué sert à combattre ce que les institutions sociales ont de plus respectable et de plus nécessaire, en chassant définitivement dans les kraals des Hottentots et jusqu'au fond des cabanes tongouses, et par delà encore, dans les cavernes des Pélagiens, cette misérable créature humaine qui n'est pas des nôtres, et qui se dit fille des singes, oublieuse d'une origine meilleure bien que défigurée, je ne fais autre chose que d'accepter ce que les découvertes de la science apportent de confirmation aux antiques paroles de la Genèse.

Le livre saint n'admet pas de sauvages à l'aurore du monde. Son premier homme agit et
parle, non pas en vertu de caprices aveugles, non
pas au gré de passions purement brutales, mais
conformément à la règle préétablie, appelée par
les théologiens loi naturelle, et qui n'a d'autre
source possible que la révélation, asseyant ainsi
la morale sur un sol plus solide et plus immuable que ce droit ridicule de chasse et de pêche
proposé par les docteurs du socialisme. J'ouvre
la Genèse, et, au second chapitre, si les deux
ancètres sont nus, c'est qu'ils sont dans l'état
d'innocence: « c'est, » dit le livre saint, « qu'ils ne
se prennent point à honte. » Aussitôt que l'état

paradisiaque cesse, je ne vois pas les auteurs de l'espèce blanche se mettre à vaguer dans les déserts. Ils reconnaissent immédiatement la nécessité du travail, et ils la pratiquent. Immédiatement ils sont civilisés, puisque la vie agricole et les habitudes pastorales leur sont révélées. La pensée biblique est si ferme sur ce point, que le fondateur de la première ville est Cain, le fils du premier homme, et cette ville porte le nom d'Hénoch, le petit-fils d'Adam (1).

inutile de débattre ici la question de savoir si le récit sacré doit être entendu dans un sens littéral ou de toute autre façon : ce n'est pas de mon sujet. Je me borne à constater que, dans la tradition religieuse, qui est en même temps le récit le plus complet des âges primitifs de l'humanité, la civilisation natt, pour ainsi dire, avec le

<sup>(1)</sup> Gen. IV, 17: « Cain... adificavit civitatem, vecavique « nomen ejus ex nomine filii sui, Henoch. » La suite du récit n'est pas moins curieuse, et ne concorde pas moins avec es que j'ai dit des mœurs primitives de la race blanche et de ses habitudes : 20. « Genuit Ada Jabel, qui fuit pater habitantium in ten« toriie, atque pastorum. » 21. « Et nomen fratris ejus Jabel; ipte « fuit pater canentium cithara et organo. » 22. « Sella queque » genuit Tubalcain, qui fuit malleator et faber in cuncta opera aris « et ferri. » Ainsi, cinq générations après Cain, fondateur de la première ville, les peuples menaient la vie pastorele, connelectent l'art du chant, c'est-à-dire conservaient des nasales et savalent trevailler les métaux. Je n'ai pue tiré des césultats différents de la série des témoignages physiologiques, philologiques et historiques que j'ai intervogés jusqu'ési dens ces pages.

race, et cette donnée est pleinement confirmée par tous les faits qu'on peut grouper à l'entour.

Encore un mot sur l'espèce jaune. On la voit, dès les âges primordiaux, retenue par la digue épaisse et puissante que lui oppose la civilisation blanche, contrainte, avant d'avoir pu surmonter l'obstacle, de se partager en deux branches et d'inonder l'Europe et l'Asie orientale, en se coulant le long de la mer Glaciale, de la mer du Japon et des plages de la Chine. Mais il n'est pas possible de supposer, à voir quelles masses effrayantes se pressaient, au second siècle avant J. C., dans le nord de la Mongolie actuelle, que ces multitudes aient pris naissance et continuassent à se former uniquement dans les misérables territoires des Tongouses, des Ostiaks, des Yakouts, et dans la presqu'ile du Kamtschatka.

Tout indique, en conséquence, que le siège originaire de cette race se trouve sur le continent américain. J'en déduis les faits suivants :

Les peuples blancs, isolés d'abord, à la sulte des catastrophes cosmiques, de leurs congénères des deux autres espèces, et ne connaissant ni les hordes jaunes ni les tribus noires, n'eurent pas lieu de supposer qu'il existât d'autres hommes qu'eux. Cette manière de juger, loin d'être ébran-lés par le premier aspect des Finnois et des par le premier aspect des Finnois et des purent s'imaginer voir des êtres égaux à eux

348 de l'inégalité des races humaines.

dans ces créatures qui, par une hostilité méchante, une laideur hideuse, une inintelligence brutale et le titre de fils de singes qu'elles revendiquaient, semblaient se repousser d'elles-mêmes au rang des animaux. Plus tard, quand vinrent les conflits, la race d'élite flétrit les deux groupes inférieurs, surtout les peuplades noires, de ce nom de barbares, qui resta comme le témoignage éternel d'un juste mépris.

Mais à côté de cette vérité se trouve encore celle-ci, que la race jaune, assaillante et victorieuse, tombant précisément au milieu des nations blanches, devint semblable à un fleuve qui traverse et détruit des gisements aurifères : il charge son limon de paillettes, et s'enrichit luimème. Voilà pourquoi la race jaune apparaît si souvent, dans l'histoire, à demi civilisée et relativement civilisable, importante au moins comme instrument de destruction, tandis que l'espèce noire, plus isolée de tout contact avec la famille illustre, reste plongée dans une inertie profonde.

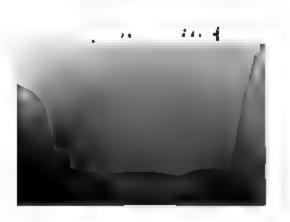

## LIVRE QUATRIÈME.

CIVILISATIONS SEMITISEES DU SUD-QUEST.

## CHAPITRE 16r.

L'histoire n'existe que ches les nations blanches. — Pourquoi presque toutes les civilisations se sont développées dans l'occident du globe.

Nous abandonnons maintenant, jusqu'au moment d'aller, avec les conquérants espagnols, toucher le sol du continent américain, ces peuples isolés qui, moins exposés que les autres aux mélanges ethniques, ont pu conserver, pendant un long enchaînement de siècles, une organisation contre laquelle rien n'agissait. L'Inde et la Chine nous ont, dans leur séparation du reste du monde, présenté ce rare spectacle. Et de même que nous ne verrons plus désormais que des nations enchaînant leurs intérêts, leurs idées, leurs doctrines et leurs destinées à la marche de nations différemment formées; de même nous

ne verrons plus durer les institutions sociales. Nulle part, nous n'aurons un seul moment l'illusion qui, dans le Céleste Empire et sur la terre des brahmanes, pourrait aisément porter l'observateur à se demander si la pensée de l'homme n'est pas immortelle. Au lieu de cette majestueuse durée, au lieu de cette solidité presque impérissable, magnifique prérogative que l'homogénéité relative des races garantit aux deux sociétés que je viens de nommer, nous ne contemplerons plus, à dater du viie siècle avant J. C., dans la turbulente arène où va se ruer la majeure partie des peuples blancs, qu'instabilité, inconstance dans l'idée civiliastrice. Tout à l'heure, pour mesurer sur la longueur du temps la série des faits hindous ou chinois, il fallait compter par dizaines de siècles. Déshabitués de cette méthode, nous constaterons bientôt qu'une civilisation de cinq à six cents ans est comparativement très-vénérable. Les plus splendides créations politiques n'auront de vie que pour deux cents, trois cents ans, et ce terme passé, elles devront se transformet ou mourir. Éblouis un instant de l'éphémère éclat de la Grèce et de la Rome républicaine, ce nous sera une grande consolation, quand nous en viendrons aux temps modernes, de réfléchir que, si nos échafaudages sociaux durent peu, ils ont néanmoins autant de longévité que tout ce que l'Asie



et l'Europe ont vu naître, out admiré, redouté, puis, une sois mort, soulé aux pieds depuis cette ère du vue siècle avant J. C., époque de renouvellement et de transformation quasi-complète de l'influence blanche dans les affaires des terres occidentales.

L'Ouest fut toujours le centre du monde. Cette prétention, toutes les régions un tant soit peu apparentes l'ont, à la vérité, nourrie et assichée. Pour les Hindous, l'Aryavarta est au milieu des contrées sublunaires; autour de ce pays mint s'étendent les Dwipas, rattachés au centre sacré, comme les pétales de lotus au calice de la divine plante. Selon les Chinois, l'univers myonne autour du Céleste Empire. La même fantaisie amusa les Grecs; leur temple de Delphes était le nombril de la Bonne Déesse. Les Egyptiens furent aussi fous. Ce n'est pas dans le sens de cette vieille vanité géographique qu'il est permis à une nation ou à un ensemble de nations de s'attribuer un rôle central sur le globe. Il ne lui est pas même accordé de réclamer la direction constante des intérêts civilisateurs, et, sous ce rapport, je me permets de saire une critique bien radicale du célèbre ouvrage de M. Gioberti (1). C'est, en se plaçant au seul point de vue moral, qu'il y a de l'exactitude à

<sup>(1)</sup> Primato civile e morale dell'Italiani; in-fie, Bruzelles.

cupations patriotiques, le centre de gravité du monde social a toujours oscillé dans les contrées occidentales, sans les quitter jamais, ayant, suivant les temps, deux limites extrêmes, Babylone et Londres de l'est à l'ouest, Stockholm et Thèbes d'Égypte du nord au sud; au delà, isolément, personnalité restreinte, impuissance à exciter la sympathie générale, et finalement la barbarie sous toutes ses formes.

Le monde occidental, tel que je viens d'es marquer le contour, est comme un échiquier où les plus grands intérêts sont venus se débattre. C'est un lac qui a constamment débordé sur le reste du globe, parfois le ravageant, toujours le fertilisant. C'est une sorte de champ aux cultures bariolées où toutes les plantes, salubres et vénéneuses, nutritives et mortelles. ont trouvé des cultivateurs. La plus grande somme de mouvement, la plus étonnante diversité de saits, les plus illustres conflits et les plus intéressants par leurs vastes conséquences se concentrent là, tandis qu'en Chine et dans l'Inde il s'est produit bien des ébranlements considérables dont l'univers a été si peu averti que l'érudition, éveillée par certains indices, n'en découvre les traces qu'avec beaucoup d'efforts. Au contraire, chez les peuples civilisés de l'Occident, il n'est pas une hataille un peu cérience,



bangement de dynastie un tant soit peu notable, pai, arrivé depuis trente siècles, n'ait percé jusqu'à nous, souvent avec des détails qui laissent e lecteur aussi étonné que le peut être l'antiqueire lorsque, sur les monuments des anciens que, son œit retrouve intacte la délicateure des œulptures les plus fines.

D'où vient cette différence? C'est que, dans la artie orientale du monde, la lutte permanente les causes ethniques n'eut lieu qu'entre l'élément wan, d'une part, et les principes noirs et jaunes le l'autre. Je n'ai pas besoin de faire remarper que, là où les races noires ne combattirent pavec elles-mêmes, où les races jaunes tour-Frent également dans leur cercle propre, ou ion là encore où les mélanges noirs et jaunes ont aux prises aujourd'hui, il n'y a pas d'hissire possible. Les résultats de ces conflits étant mentiellement inféconds, comme les agents thoiques qui les déterminent, rien n'en a paru, en n'en est resté. C'est le cas de l'Amérique, de plus grande partie de l'Afrique et d'une fracon trop considérable de l'Asie. L'histoire ne illit que du seul contact des races blanches.

Dans l'Inde, l'espèce noble n's de frottement u'avec deux antagonistes inférieurs. Compacte, a débutant, dans son essence ariane, toute son essence at de se défendre contre l'invasion, con-



tre l'immersion au sein des principes étrangers. Ce travail préservateur se poursuit avec énergie, avec conscience du danger et par des moyens qu'on peut dire désespérés, et qui seraient vraiment romanesques s'ils n'avaient donné des résultats si longuement pratiques. Cette lutte si réelle, si vraie, n'est pourtant pas de nature à produire l'histoire proprement dite. Comme le rameau blanc mis en action est, ainsi que je viens de le dire, compact, et qu'il a un but unique, une seule idée civilisatrice, une seule forme, c'est assez pour lui que de vaincre et de vivre. Peu de variété dans l'origine des mouvements enfante peu de désirs de conserver la trace des faits, et de même qu'on a remarqué avec raison que les peuples heureux n'ont pas d'annales, on peut ajouter qu'ils n'en ont pas, parce qu'ils n'ont à se raconter que ce que tout le monde sait chez eux. Ainsi, le développement d'une civilisation unitaire telle que celle de l'Inde, n'offrant à la réflexion nationale que très-peu d'innovations surprenantes, de renversements inattendus dans les pensées, dans les doctrines, dans les mœurs, n'a rien non plus de grave à narrer, et de là vient que les chroniques hindoues ont toujours revêtu la forme théologique, les couleurs de la poésie, et présentent une si complète absence de chronologie et de si considérables lacunes dans l'enregistrement des choses.

En Chine, recueillir les faits est un usage des plus anciens. On se l'explique en obsetvant que la Chine a été de bonne heure en relation avec des peuples généralement trop peu nombreux pour la pouvoir conquérir, assez forts cependant pour l'inquiéter et l'émouvoir, et qui, formés, en tout ou en partie, d'éléments blancs, ne venaient pas seulement, lorsqu'ils l'attaquaient, heurter des sabres contre des sabres, mais aussi des idées contre des idées. La Chine, bien qu'éloignée du contact européen, a eu pourtant beaucoup de part aux contre-coups des différentes migrations, et plus on lira les grandes compilations de ses écrivains, plus on y trouvera de renseignements sur nos propres origines, renseigrements que l'histoire de l'Aryavarta ne nous sournit pas avec une précision comparable. Déjà, depuis plusieurs années, c'est par les livres des lettrés que l'on a modifié, de la manière la plus heureuse, nombre d'idées fausses sur les Huns et les Alains. On y a recueilli encore des détails précieux au sujet des Slaves, et peut-être le trop petit nombre de renseignements jusqu'ici obtenus sur les débuts des peuples sarmates s'augmentera-t-il, par cette voie, de nouvelles découvertes. Du reste, cette abondance de réalités antiques, conservée par la littérature du Céleste Empire, s'applique, et ceci est fort à remarquer, beaucoup plutôt aux contrées du nord-ouest de

la Chine qu'à celles du sud de cet État. Il n'en faut pas chercher la cause ailleurs que dans le frottement des populations mélangées de blanc du Céleste Empire avec les tribus blanches ou demiblanches des frontières; de sorte qu'en suivant une progression évidente, à partir de l'inerte silence des races noires ou jaunes, on trouve d'ahord l'inde, avec ses civilisateurs, n'ayant que per d'histoire, parce qu'ils ont peu de rapports avec d'autres rameaux de même race. On rencontre ensuite l'Égypte, qui n'en a qu'un peu plus par la même raison. La Chine vient après, en en présentant davantage, parce que les frottements avec l'étranger arian ont été réitérés, et on arrive ainsi au territoire occidental du monde, à l'Asie antérieure, aux contrées européennes, où les annales alors se développent avec un caractère permanent et une activité infatigable. C'est parce que là ne s'affrontent plus seulement un ou deux ou trois rameaux de l'espèce noble, occupés à se défendre de leur mieux contre l'enlacement des branches inférieures de l'arbre humain. La scènc est tout autre, et, sur ce théâtre turbulent, à dater du septième siècle avant notre ère, de nombreux groupes de métis blancs doués de différentes manières, tous aux prises les 1005 avec les autres, combattant du poing et surtout de l'idée, modifient sans fin leurs civilisations réciproques au milieu d'un champ de bataille où



es peuples noirs et jaunes ne paraissent plus ne déguisés par des mélanges séculaires et agissent sur leurs vainqueurs que par une ifusion latente et inaperçue, dont le seul auxitire est le temps. Si, en un mot, l'histoire épanouit dès ce moment dans les régions ocdentales, c'est que désormais ce qui sera à la te de tous les partis sera mélangé de blanc, s'il ne sera question que d'Arians, de Sémites ss Chamites étant déjà fondus avec ceux-ci), de sites, de Slaves, tous peuples originairement ubles, ayant des idées spéciales, tous s'étant it sur la civilisation un système plus ou moins ffiné, mais tous en possédant un, et se surrenant, s'étonnant les uns les autres par les scirines qu'ils vont émettant en toutes choses, dont ils cherchent le triomphe sur les docines rivales. Cet immense et incessant autagoisme intellectuel a semblé, de tout temps, à sux qui l'accomplissaient, des plus dignes d'étre bservé, recueilli, enregistré heure par lieure, adis que d'autres peuples moins tourmentés 'estimaient pas utile de garder grand souvenir une existence sociale toujours uniforme, malgré s victoires gagnées sur des races à peu près mettes. Ainsi, l'ouest de l'Asie et de l'Europe est grand atelier où se sont posées les plus imporintes questions humaines. C'est là, en outre, que pur les besoins du combat civilisateur, tout ce



qui, dans le monde, a été d'un prix espable d'a citer la convoitise a tendu inévitablement à s concentrer.

Si on n'y a pas tout créé, on a voulu tout posséder, et toujours on y a réussi, dans la m sure où l'essence blanche exerçait son empire car, il ne faut pas l'oublier, la race noble n'y a pure nulle part, et repose partout sur un fon ethnique hétérogène qui, dans la plupart de circonstances, la paralyse d'une manière qu pour être inaperçue, n'en est pas moins décisiv Aux temps où l'action blanche s'est trouvée plus libre, on a vu dans le milieu occidents dans est océan où se déversant tous les course civilisateurs, on a vu, les conquêtes intellectu les des autres rameaux blancs agissant au cen des aphères les plus éloignées, venir tour à 9 enrichir le trésor commun de la famille. C ainsi qu'aux belles épaques de la Grèce. Athi s'empara de ce que la science egyptienne numeit de medleur et de ce que la philose hindoue enseignant de plus subtil.

A Rouse, de coème, on eut l'art de se des découvertes appartenant aux points les interes de partieurs de partieurs de partieurs de partieurs de la ce qu'elle tist mont les Cornérable represent de se grands success pour la configuration de se grands de se

mier livre, de l'importance accordée par quelques savants à la situation géographique.

Je ne renouvellerai pas mes arguments contre cette doctrine. Je ne répéterai pas que, si les emplacements d'Alexandrie, de Constantinople, étaient fatalement indiqués pour devenir de grands centres de population, ils seraient demeurés et resteraient tels dans tous les temps, aliégation démentie par les faits. Je ne rappellerai pas non plus que, à en juger ainsi, ni Paris ni Londres, ni Vienne, ni Berlin, ni Madrid n'auraient aucun titre à être les célèbres capitales que ces villes sont toutes devenues, et, qu'i leur place, nous aurions vu, dès la naissance des premiers marchands, Cadix ou peut-êtr mieux Gibraltar, Alexandrie beaucoup plus tô que Tyr ou Sidon, Constantinople à l'exclusion éternelle d'Odessa, Venise, sans espoir pou Trieste, accaparer une suprématie naturelle, in communicable, inaliénable, indomptable, si j puis employer ce mot, et l'histoire humain tourner éternellement autour de ces points pré destinés. En effet, ce sont bien les lieux de l'Oc cident les plus favorablement placés pour servi la circulation. Mais, et la chose est fort heuremin le monde a d'autres et plus grands intérêts que ceux de la marchandise. Ses affaires ne vont p au gré de la secte économiste. Des mobiles pa élevés que les vues de doit et avoir présiden

ses actes, et la Providence a, dès l'aurore des àges, ainsi établi les règles de la gravitation sociale, que le lieu le plus important du globe n'est pes nécessairement le mieux disposé pour acheter ou pour vendre, pour faire transiter des denrées ou pour les fabriquer, pour recueillir ou cultiver les matières premières. C'est celui où habite, à un moment donné, le groupe blanc le plus pur, le plus intelligent et le plus fort. Ce groupe résidat-il, par un concours de circonstances politiques invincibles, au fond des glaces polaires ou sous les rayons de feu de l'équateur, c'est de ce côté que le monde intellectuel inclinerait. C'est là que toutes les idées, toutes les tendances, tous les efforts ne manqueraient Pas de converger, et il n'y a pas d'obstacles na-₹urels qui pussent empécher les denrées, les produits les plus lointains d'y arriver à travers les waers, les fleuves et les montagnes.

Les changements perpétuels survenus dans l'importance sociale des grandes villes sont une démonstration sans réplique de cette vérité sur laquelle les prétentieuses déclamations des théoriciens économistes ne peuvent mordre. Rien de plus détestable que le crédit où l'on voit être une prétendue science, qui, de quelques observations générales appliquées par le bon sens de toutes les époques arianes positives, a su extraire en voulant y donner une cohésion dogmati-



que, les plus grandes et les plus dangereuse ineplies pratiques; qui, en ne s'emparant qu trop de la confiance d'un public sensible à l'in sluence des sesquipedulia verba, s'élève au rôl funeste d'une véritable hérésie en se donnat les airs de dominer, de gourmander, d'accom moder à ses vues la religion, les lois, les mœun Basant la vie humaine tout entière et, de mêm la vie des peuples sur ces mots devenus cabi listiques dans ses écoles, produire et consomme elle appelle honorable ce qui n'est que naturel juste: le travail du manœuvre, et le mot honneu perd toute la sublimité de sa primitive signifi cation. Elle fait de l'économie privée la plu haute des vertus, et à sorce d'exalter les avan tages de la prudeuce pour l'individu et les bier saits de la paix pour l'État, le dévouement, sidélité publique, le courage et l'intrépidité de viennent presque des vices au gré de ses max mes. Ce n'est pas une science, car la nég tion la plus misérable des véritables besoins ( l'homme, et des plus saints, forme sa base étroit C'est un mérite de meunier et de filateur dépla de son rang modeste et proposé à l'admiratic des empires. Mais, pour me borner à réfuter moindre de ses erreurs, je dirai, encore une fo que, malgré les convenances commerciales q pouvaient recommander tel ou tel point top graphique, les civilisations de l'antiquité n'o jamais cessé de s'avancer vers l'ouest, simplement parce que les tribus blanches elles-mêmes ont suivi ce chemin, et ce n'est qu'arrivées sur notre continent qu'elles ont rencontré ces mélanges jaunes qui les ont acheminées vers les idées utilitaires adoptées avec plus de réserve par la race ariane et trop méconnues du monde sémitique. Ausi faudra-t-il s'attendre à voir les nations blanches de plus en plus réalistes, de moins en moins arlistes à mesure qu'on les observers plus avant dans l'ouest. Ce n'est pas, à coup sûr, pour des raisons empruntées à l'influence climatérique qu'elles seront telles. C'est uniquement parce qu'elles deviendront à la fois plus mélées d'éléments jaunes et plus dégagées de principes mélapiens. Dressons ici, afin de nous en mieux convaincre, une liste de gradation des résultats que j'indique. Il est nécessaire que le lecteur y soit attentif. Les Iraniens, on va le coustater tout à l'heure, furent plus réalistes, plus mâles que les Sémites, lesquels, l'étant plus que les Chamites, permettent d'établir cette progression:

Noirs,

Chamites,

Sémites,

Iraniens.

On verra ensuite la monarchie de Darius ouler au fond de l'élément sémitique et passer la palme au sang des Grees, qui, bien que mé-

langés, étaient cependant, au temps d'Alexandre, plus libres d'alliages mélaniens.

Bientôt les Grecs, noyés dans l'essence asiatique, seront ethniquement inférieurs aux Romains, qui pousseront l'empire du monde d'une bonne distance de plus vers l'ouest, et qui, dans leur fusion faiblement jaune, blanche à un plus haut degré, et enfin sémitisée dans une progression croissante, auraient pourtant gardé la domination, si des compétiteurs plus blance n'avaient encore une fois paru. Voilà pourquo les Arians-Germains fixèrent décidément la civilisation dans le nord-ouest.

De même que je viens de rappeler ce principa du livre premier, que la position géographique des nations ne fait nullement leur gloire et ne contribue (j'aurais pu l'ajouter) que dans une mesure minime à activer leur existence politique intellectuelle, commerciale, de même encompour les pays souverains les questions de climat restent non avenues, et ainsi que nous avons vu en Chine l'antique suprématie, donnée dans le premier temps au Yunnan, passer ensuite au Pé-tché-li; que dans l'Inde les contrées du nord sont aujourd'hui les plus vivaces, quand, pendant de longs siècles, le sud, au contraire, l'emports,

Moccident du mondes

urs jours d'éclat et

ne alaut jamais

ainsi il n'est no de clime puiss l'Angleterre où il pleut toujours; le Caire où le soleil est torride, Saint-Pétersbourg où le froid est mortel, voilà les extrêmes : la domination règne ou a régné dans ces différents lieux.

Je pourrais anssi, après ces questions, soulever celle de la fertilité: rien de plus inutile. La Heilande nous répond assez que le génie d'un peuple vient à bout de tout, crée de grandes cités dans l'eau, fait une patrie sur pilotis, attire l'or et les hommages de l'univers dans des marécages improductifs. Venise prouve plus encore : elle dit que, sans territoire aucun, pas même un marécage, pas même une lande, un État se peut fonder, qui lutte de splendeur avec les plus vastes et vit au delà des années accordées aux plus solides.

Il est donc établi que la question de race est majeure pour apprécier le degré du principe vital dans les grandes fondations; que l'histoire s'est créée, développée et soutenue là seulement où plusieurs rameaux blancs se sont mis en contect; qu'elle ravêt le caractère positif d'autant plus qu'elle traite des affaires de peuples plus blancs, ce qui revient à dire que ceux-ci sont les seuls historiques, et que le souvenir de leurs seuls historiques, et que le souvenir de leurs seles importe uniquement à l'humanité. Il suit more de là que l'histoire, aux différentes épo-

autrement dit, que son origine blanche e pure.

Avant d'aborder l'étude des modification troduites au vu's siècle avant J. C. dans ciétés occidentales, j'ai dû constater l'appli de certains principes posés précédemm faire jaillir de nouvelles observations du sur lequel je marchais. J'aborde main l'analyse de ce que la composition ethniq Zoroastriens présente de plus remarquable

## CHAPITRE II.

## Les Zoroastriens.

Les Bactriens, les Mèdes, les Perses, saisaient artie de ce groupe de peuples qui, en même emps que les Hindous et les Grecs, surent séparés es autres samilles blanches de la haute Asie. Ils lescendirent avec eux non loin des limites sepentrionales de la Sogdiane (1). Là, les tribus hel-sniques abandonnèrent la masse de l'émigration tournèrent à l'ouest, en suivant les montagnes les bords insérieurs de la Caspienne. Les Hindus et les Zoroastriens continuèrent à vivre remble et à s'appeler du même nom d'Aryas 1 Airyas (2) pendant une période assez longue, aqu'à ce que des querelles religieuses, qui paissent avoir acquis un grand caractère d'aigreur

<sup>(1)</sup> Lassen, Indische Alterthumskunde.

<sup>(2)</sup> Burnous ne doute pas que les textes les plus anciens et les as authentiques du Zend-Avesta ne fixent le séjour primitif des roastriens au pied du Bordj, sur les bords de l'Arvanda, c'est-à'e dans la partie occidentale des Monts Célestes. (Commentaire le Yaçna. t. I, additions et corrections, p. claxxv.)

aient porté les deux peuples à se constituer en nationalités distinctes (1).

Les nations zoroastriennes occupaient d'assez grands territoires, dont il est dissicile de préciser les hornes au nord-est. Probablement elles s'étendaient jusqu'au fond des gorges du Muztagh, et sur les plateaux intérieurs, d'où plus tard elles sont venues apporter aux contrées européennes les noms si célèbres des Sarmates, des Alains et des Ases. Vers le sud, on connaît mieux leurs limites. Elles envahirent successivement depuis la Sogdiane, la Bactriane et le pays des Mardes jusqu'aux frontières de l'Arachosie, puis jusqu'au Tigre. Mais ces régions si vastes renferment aussi d'immenses espaces complétement stériles et inhabitables pour des grandes multitudes. Elles sont coupées par des déserts de sables, traversées par des montagnes d'une



<sup>(1)</sup> Lassen, Indische Altert., t. I, p. 516 et passim. — Le Zend-Avesta, livre de cette loi protestante, reconnaît lui-même qu'il y aeu, dans les temps antérieurs, une autre soi. C'était celle des hommes anciens, les pischdadiens, ميشدادي. Je doute que cette antique doctrine sût le brahmanisme. C'était beaucoup plutôt la source d'où le brahmanisme est sorti, le culte des purohitas, peut-être même de leurs prédécesseurs. — Les pischdadiens sont appelés nettement par le Zend-Avesta les hommes anciens, par opposition à ceux qui ont vécu postérieurement à la séparation d'avec les Hindous, et qui sont nommés en zend nabânazdista (contemporains) et, en sanscrit, nabhandaichtra, d'après un des sils de Manou, privé de sa part de l'héritage paternel, suivant le Rigvéda. (Burnous, Commentaire sur le Yaçna, t. I, p. 566 et passim.)

94

inexorable aridité. La population ariane ne pouvait donc y subsister en nombre. La force de la race se trouva ainsi rejetée à jamais hors du centre d'action que devaient embrasser un jour les monarchies des Mèdes et des Perses. Elle fut réservée par la Providence à fonder bien plus tard la civilisation européenne.

Quoique séparées des Hindous, les peuplades >oroastriennes de la frontière orientale ne s'en distinguaient pas aisément à leurs propres yeux ni à ceux des Grecs. Toutefois, les habitants de l'Aryavaria, en les acceptant pour consanguins, se refusaient, avec horreur, à les considérer comme Compatriotes. Il était d'autant plus facile à ces \* ribus limitrophes de n'être qu'à demi zoross-♥riennes, que la nature de la réforme religieuse, rigine du peuple entier, se basant sur la liberté, √tait loin de créer un lien social aussi fort que celui de l'Inde. On est en droit de croire, au contraire, puisque l'insurrection avait eu lieu contre une doctrine assez tyrannique, que, suivant l'effet naturel de toute réaction, l'esprit protestant, voulant abjurce la sévère discipline des brahmanes; avait donné à gauche et institué un peu de licence. En effet, les nations zoroastriennes nous apparaissent très-hostiles les unes aux autres et s'opprimant mutuellement. Chacune, constitués à part, menait, suivant l'usage de la race blanche, une existence turbulento au milieu de grandes richesses pastorales, gouvernée par c magistrats soit électifs, soit héréditaires, m forcés de compter de près avec l'opinion p blique (1). Toutes ces tribus se piquaient do d'indépendance. Ainsi organisées, elles desce daient graduellement vers le sud-ouest, où el devaient finir par rencontrer les Assyriens.

Avant l'heure de ce contact, les premières : lonnes trouvèrent, dans les environs de la é drosie, des populations noires ou du moi chamites, et se mélèrent intimement à elles (·

De là vint que les nations zoroastrient du sud, celles qui prirent part à la glo persique, furent de bonne heure attein par une certaine dose de sang mélanien. plus grand nombre, pénétré trop profondéme par cet alliage, tomba, longtemps avant la co quête de Babylone, presqu'à l'état des Sémit Ge qui l'indique, c'est que les Bactriens, Mèdes et les Perses furent les seuls Zoroastrie qui jouèrent un rôle. Les autres se bors

<sup>(1)</sup> Hérodote, Clio, ECYL.

<sup>(2)</sup> Voir Klaproth, Asia polygiotta, p. 62. — Co philologue marque l'extrême fusion de tous les idiomes de l'Asia antérier soit avec les principes arians ou sémitiques, soit aussi avec lés é ments finniques. Il relève cette dernière disconstance pour l'est nien ancien, qui, suivent lui, a beaucoup de rapports avec les leus du nord de l'Asia. (Ouvr. cité, p. 76.) — Cette assertion apparaystème d'interprétation des inscriptions médiques proposé par Sauley.

l'honneur d'appuyer ces familles d'élite. Il peut paraître singulier que ces Arians, impégés ainsi du sang des noirs, directement ou paralliance avec les Chamites et les Sémites dégérés, sient pu arriver à remplir le personnage important que leur attribue l'histoire. Si donc en se croyait en droit de supposer, chez toutes leur tribus, une mesure égale dans la proportion du mélange, il deviendruit difficile d'expliquer sthuquement la domination des plus illustres de ces dernières sur les populations assyriennes.

Mais, pour fixer la certitude, il suffit de comparer entre elles les langues zoronstriennes, ainsi que je l'ai déjà fait silleurs.

Le zend, ce fait n'est pas douteux, parté chez les Bactriens, habitants de cette Balk appelée en Orient les mère des villes (1), les plus puissants des Zoronstriens primitifs, fut presque pur d'alliges sémitiques, et le dialecte de la Perside, qui ne jouit pas autant de cette prérogative, la pos-

(1) Les Bartrions, en sond Bakhdi, sont les Bahlikas du Mahabistate. Ils étaient parents, sulvant ce poème, du dernier des Koursus et de Papdou. Ainsi leur caractère profendément arian out bien et dément établi. (Lasson, Indische Alterthumekunde, t. I., p. 297; voir aussi A. F. v. Schack, Heldensagen von Firdusi, in-8, Berlin, 1881; Enteit., p. 16 ét passim; voir aussi Lasson, Selisch. f. d. K. d. Morgani., qui identifie les Bahlikas evec les Alghans, dont le som unional est Pouschiou, t. II, p. 85.) — Le nom de Balk,

comé à la cité des Benislani colle ville. Bile s'est appair Comment, sur le Yapne, nois description and the contract contract (and contract)

séda, cependant, dans un certain degré, supérieur au médique, moins sémitisé à son tour que le pehlvi, de sorte que le sang des futurs conquérants de l'Asie antérieure conservait, dans les plus nobles de ses rameaux du sud, un caractère assez arian pour expliquer la supériorité de ceux-ci.

Les Mèdes et surtout les Perses furent les successeurs de l'ancienne influence des Bactriens qui, après avoir dirigé les premiers pas de la fa mille dans les voies du magisme, avaient perda leur prépondérance d'une manière aujourd'hu inconnue. Les héritiers méritaient l'honneur qu leur échut. Nous venons de voir qu'ils étaien restés Arians, moins complets sans doute qu les Zoroastriens du nord-est, et même que le Grecs, tout autant néanmoins que les Hindon de la même époque, et beaucoup plus que le groupe de leurs congénères, déjà presque absorb sur les bords du Nil. Le grand et irrémédiable désavantage que les Mèdes et les Perses appor taient, en entrant sur la scène politique du monde, c'était leur chiffre restreint et la dégénération déjà avancée des autres tribus zoroastriennes du sud, leurs alliees naturelles. Toutefois, ils pouvaient commander quelque temps Ils étaient encore en possession d'un des caractères les plus honorables de l'espèce noble, upi religion plus rapprochee des sources véridique

que la plupart des Sémites, aux yeux desquels ils allaient être appelés à faire acte de force.

Déjà, à une époque reculée, une tribu médique avait régné sur l'Assyrie. Sa faiblesse numérique l'avait contrainte à se soumettre à une invasion chaldéenne-sémite venue des montagnes du nord-ouest. Dès ce temps, des doctrines religieuses, relativement vénérables, se rattachent au nom de Zoroastre porté par le premier roi de cette dynastie ariane (1): il n'y a pas moyen de confondre le prince ainsi appelé avec le réformateur religieux; mais la présence d'un tel nom, à la date de 2234 ans avant J. C., peut servir à montrer que les Mèdes et les Perses du vui siècle conservaient la même foi monothéistique que leurs plus anciens ancêtres.

Les Bactriens et les tribus arianes qui les limitaient au nord et à l'est avaient créé et développé ces dogmes. Ils en avaient vu naître le prophète dans cet âge bien éloigné où, sous les règnes nébuleux des rois kaïaniens, les nations zoroastriennes, y compris celles d'où devaient sortir un jour les Sarmates, étaient au lendemain de leur séparation d'avec les Hindous (2).

<sup>(2)</sup> Kasanien vient de Kas, syllabe qui précède les nome de plussure rois de cette dynastie serentrienne : ainsi Kus-Kasus et Kas-Kharen. Ce mut paralt avoir Mê le titre des monarques. En



<sup>(1)</sup> Lauren, Indische Alterth., t. 1, p. 785 et passim.

A ce moment, la religion nationale, bien que, par sa réforme, devenue étrangère au culte des purohitas, et même à ces notions théologiques plus simples, patrimoine primitif de toute le race blanche dans les régions septentrionales du monde; cette religion était incomparablement plus digne, plus morale, plus élevée, que celle des Sémites. On en peut juger par ce fait; qu'eu vue siècle elle valait mieux, malgré ses altérations, que le polythéisme, pourtant moins abject, adopté dès longtemps par les nations helléniques (2). Sous la direction de cette croyance les mœurs n'étaient pas non plus si dégradée et conservaient de la vigueur.

Conformément à l'organisation primitive de races arianes, les Mèdes vivaient, par tribus, dis

send, il a la forme Keva, ét est identique avec le sanscrit Ket (soleil). Peut-être n'est-il pas sans intérêt de rapprocher ce sen de calui du Phra égyptien. (Voir Burnouf, Commentaire su le Yaçna, t. I, p. 424 et passim.) — Ces rois kaïaniens donnères la première impulsion à la nationalité séparatiste des Zoroastriens Ils ont jeté certainement un grand éclat, puisque, à travers tant desiècles, ils ont produit des traditions nombreuses et persistante qui fent la partie la plus notable du Schah-pameh.

(1) Comme toutes les religions, aux époques de foi, le magisme était ce qu'on appelle, de nos jours, intolérant. Il détestait le polythéisme dans toutes ses formes. Xerxès enleva l'idole de Bel, qui trônait à Babylone, et détruisit ou dévasta tous les temples qu'il rencontra en Grèce. — Ainsi Cambyse ne fit en Égypte qu'obéir à l'esprit général de sa nation lorsqu'il maltraita si fort les cultes du pays. (Voir Bættiger, Ideen sur Kunstmythologie; Dreede, 18-8, 1826; t. I, p. 25 et passim.)



persés dans des bourgades. Ils élisaient leurs chefs, comme jadis leurs pères avaient élu leurs vic-paies (1). Ils étaient belliqueux et remusnis, toutefois avec le sens de l'ordre, et ils le prouvèrent en faisant aboutir l'exercice de leur droit de suffrage à la fondation d'une monarchie régulière, basée sur le principe d'hérédité (2). Rien là que nous ne puissions également retrouver dans les Hindous antiques, chez les Égyptiens arians, chez les Macédoniens, les Thessaliens, les Épirotes, comme dans les nations germaniques. Partout, le choix du peuple crée la forme de gouvernement, presque partout préfère la monarchie et la maintient dans une famille particulière. Pour tous ces peuples, la question de descendance et la puissance du fait établi sont deux principes, ou, pour mieux dire, deux instincts qui dominent les institutions sociales et les vivifient. Ces Mèdes, pasteurs et guerriers, restèrent des hommes libres, dans toute la force du terme, même pendant cette période où leur

<sup>(2)</sup> Tous les feits qui composent l'histoire de la formation du reyname médique sont racontés par lidrodote, avec sa puissante de célerie ordinaire, Cito, xevus et passins.



<sup>(1)</sup> Le mot employé par le tichahusmeh pour désigner la dignité royale rappelle vivement les doctrines indépendantes des Arians primitife. Férideun porte le titre de schahr-jar, (l'ami de la cité). — Sur les sources antélalamitiques où Firdousi a puisé les traditions qu'il enchaîne, voir A. F. de Hehack, Ként., p. 52 et pestion.

petit nombre les obliges de subir la suzeraineté des Chaldéens, et, si leur esprit exagéré d'indépendance, en les poussant au fractionnement et à l'antagonisme des forces; contribus certainement à prolonger leur temps de subordination, on ne peut admirer assez que cet état n'ait pas dégradé leur naturel, et qu'après de longs tâtonnements, la nation ayant rallié toutes ses ressources dans sa forme monarchique, soit devenue capable, après seize cents ans, de reprendre la conquête du trône d'Assyrie et de l'exécuter.

Depuis qu'elle avait été chassée de Ninive, elle n'avait pas déchu. Elle avait persisté dans son culte, honneur bien rare, dû évidemment à son homogénéité persistante. Elle avait conservé son goût d'indépendance sous des chess d'ailleurs par trop peu maîtres de leurs gouvernés: la nation médique était donc restée ariane Quand une fois elle fut arrachée à son anarchia belliqueuse, le besoin de donner une application à sa vigueur, laissée sans emploi par l'heu reux étoussement des discordes civiles, tourns ses vues vers les conquêtes extérieures. Commençant par soumettre les nations parentes établice dans son voisinage, entre autres, les Perses (1)

<sup>(1)</sup> Le Mahabharata connaît les Perses, il les appelle Parasikes Mus, à cette époque lointaine des guerres des Pandavas et des : de Kourou, cette petite nation n'avait encore aucune renommen.

C'est ce qui fait que, dans le poeme bindou, elle a les manues.



elle se fortifia de leur adjonction. Puis, quand elle eut amené sous ses drapeaux et fondu en un seul corps de peuples dont elle était la tête tous les disciples méridionaux de sa religion, elle attaqua l'empire ninivite.

Beaucoup d'écrivains n'ont vu, dans ces guerres de l'Asie antérieure, dans ces rapides conquêtes, dans ces États si promptement construits, si subitement renversés, que des coups de main sans liaison, une série d'événements dénués de causes profondes, et dès lors de portée. N'acceptons pas un tel jugement.

Les dernières émigrations sémitiques avaient coné de descendre les montagnes de l'Arménie et de venir régénérer les populations assyriennes. Les contrées riversines de la Caspienne et voisites du Caucase n'avaient plus d'hommes à covoyer au dehors. Dès longtemps, les colonnes voyageuses des Hellènes avaient achevé leur passage, et les Sémites, demeurés dans ces contrées, n'en étaient plus expulsés par personne. L'Assyrie ne renouvelait donc plus son sang depuis des tiècles, et l'abondance des principes noirs, touques en travail d'assimilation, avait effectué la fécadence des races superposées (1).

tonneurs d'une mantion, (Lassen, Zeitschriff f. d. K. des Margent., l. U, p. 83.)

<sup>(1)</sup> Movers, das Phones. Alterthum., t. 1, 2º partie, p. 418. — Colle décadence étuit se profonde et camée se évidenment par

comme on voudra les appeler, peuples blancs mélés d'éléments jaunes, auxquels personne ne prenaît garde, débouchèrent tout à coup dans l'Asie inférieure, venant de la Tauride, et, après avoir ravagé le Pont et toutes les contrées environnantes, mirent le siège devant Sardes et la prirent (1).

Ces farouches conquérants répandaient sur leur passage la stupeur et l'épouvante. Ils n'auraient, sans doute, pas demandé mieux que de justifier la haute opinion que la vue seule de leurs épées faisait concevoir de leur puissance. Malheureusement pour eux, ils reproduisaient un accident que nous avons déjà observé. Vainqueurs, ils n'étaient que des vaincus: poursuivants, c'étaient des fuyards. Ils ne dépossédaient que pour trouver un refuge. Attaqués dans les steppes, qui furent plus tard la Sarmatie asiatique, par un essaim de nations mongoles ou scythiques, et forcés de céder, ils s'étaient échappés jusqu'aux lieux où les Sémites tremblaient à leurs pieds, mais où, satalement, leurs adversaires vinrent les poursuivre. De sorte que l'Asie antérieure avait à peine éprouvé les premières dévastations des Celtes, qu'elle tomba aux mains des hordes jaunes. Celles-ci, tout en continuant à guerroyer contre les fugitifs, s'attaquèrent aux villes et aux trésors

<sup>(1)</sup> Movers, t. II, 1st partie, p. 419.

des pays envahis, proie à coup sur beaucoup plus attrayante (1).

Les Celtes étaient moins nombreux que leurs autagonistes. Ils surent battus et dispersés. Les Scythes poursuivirent alors, sans compétiteurs, le cours de leurs victoires, nuisibles surtout aux desseins de la politique mède. Cyaxare venait, précisément, d'investir Ninive, et il n'avait plus qu'à franchir ce dernier obstacle pour se voir maître de l'Asie assyrienne. Irrité de cette intervention malencontreuse, il leva le siège et vint attaquer les Scythes. Mais la fortune ue le seconda pas, et, mis en déroute complète, il lui fallut laisser les barbares, comme il les appelait sans doute, libres de continuer leurs courses dévastatrices. Ceux-ci pénétrèrent jusque sur la lisière de l'Égypte, où les supplications et plus encore les présents obtinrent d'eux qu'ils n'entreraient pas. Satisfaits de la rançon, ils allèrent porter ailleurs leurs violences. Cette bacchanale mongole fut terrible, et pourtant dura peu. Vingt-huit ans en virent la sin. Les Mèdes, tout battus qu'ils avaient été dans une première rencontre, étaient trop réellement supérieurs aux Scythes pour supporter indéfiniment leur joug. lls revinrent à la charge, et cette sois avec un

**<sup>180,</sup> das** Phænizische Alterthum, t. 11, 1<sup>m</sup> partie, p. 401

se faisaient aucun scrupule de placer les plus habiles de ces derniers aux premiers rangs. Il y eut donc partage réel du pouvoir entre les deux tribus souveraines et les autres peuples iraniens plus sémitisés (1). Quant aux Sémites et autres groupes chamitisés ou noirs formant l'immense majorité des populations soumises, ils ne furent que le piédestal commun de la domination zoroastrienne.

Ce dût être pour les nations si dégénérées, si lâches, si perverties, et en même temps si artistes de l'Assyrie, un spectacle et une sensation bien étranges que de tomber sous le rude commandement d'une race guerrière, sérieuse et livrée aux inspirations d'un culte simple, moral, aussi idéaliste que leurs propres notions religieuses l'étaient peu.

Avec l'arrivée des Iraniens, les horreurs sacrées, les infamies théologiques prirent fin. L'esprit des mages ne pouvait s'en accommoder. On eut

les habitants de l'Hindou-Koh sc nomment aujourd'hui Kamodje. Avant les conquêtes des Afghans, leur territoire allait jusqu'à l'Indus. (Lassen, Zeitschrift f. d. K. d. Morgent., t. II, p. 56 et passim.)

(1) Il faudrait même admettre que les Bactriens, ce rameau le plus anciennement civilisé de la famille zoroastrienne, eurent leur part de suprématie sous la dynastie de Darius, si l'on adoptait l'idée de M. Roth. Ce savant a avancé que les Achéménides étaient des vassaux bactriens des rois perses. (Roth, Geschichte der abend-lændischen Philosophie; Mannheim, 1846, in-8°; t. I, p. 384 et persim.) Cependant, cette hypothèse a besoin d'être encore étudiée.

ne preuve bien grande et bien singulière de ste intolérance lorsque, plus tard, le roi Daus, devenu maître de la Phénicie, envoya défenre aux Carthaginois de sacrifier des hommes à urs dieux, offrandes doublement abominables ux yeux des Persos en ce qu'elles offensaient piété envers des semblables et souillaient la ureté de la flamme sainte du bûcher (1). Peuttre était-ce la première fois, depuis l'invention u polythéisme, que des prescriptions émanées u trône avaient parlé d'humanité. Ce fut un es caractères remarquables du nouveau gouverement de l'Asie. On s'occupa désormais de renre la justice à chacun et de faire cesser les trocités publiques, sous quelque prétexte qu'elles ussent lieu. Particularité non moins nouvelle, le rand roi se soucia d'administrer. A dater de ette époque, le grandiose s'abaisse, et tout tend devenir plus positif. Les intérêts sont plus égulièrement traités, plus régulièrement ména-

(1) Darius Hystaspen leur interdit aussi de manger de la chair schien. La coutume phénicienne des massacres hiératiques, qui, l'époque des calamités publiques, porta les Carthaginois à égorper à la fois, sur leurs autels, des centaines d'enfants, coutume qui sisait dire à Ennius: « Et l'oinei solitei son sacrificare puellos, » reprit quand tomba l'influence des l'erses. Les Grecs cherchèrent sa vain à décider les Carthaginois à renoncer à de telles monstruosités. Elles existaient encore secrètement au temps de l'ibère, et s'étaient transmises, avec le sang sémitique, à la colonie romaine. (Battiger, Ideen sur Kunstmythologie, t. 1, p. 373.)

48

gés. Il y a du calcul, et du calcul raisonnable, terre à terre, dans les institutions de Cyrus et de ses successeurs. Pour bien dire, le sens commun inspire la politique, à côté et quelquesois un peu au-dessus des passions tumultueuses. Jusqu'alors ces dernières avaient beaucoup trop parlé (1).

En même temps que l'impétuosité décroît chez les gouvernants, et que l'organisation matérielle fait des progrès, le génie artistique décline d'une manière frappante. Les monuments de l'époque perse ne sont qu'une reproduction médiocre de l'ancien style assyrien (2). Il n'y a plus d'invention dans les bas-reliefs de Persépolis. On n'y retrouve pas même la froide correction qui survit d'ordinaire aux grandes écoles. Les figures apparaissent gauches, lourdes, grossières. Ce ne sont plus les produits de sculpteurs, ce sont les ébauches imparfaites de manœuvres maladroits;

- (1) Le successeur du faux Smerdis s'exprimait ainsi dans l'inscription de Bi-Soutoun: « Darius le roi dit: Dans toutes ces pro« vinces, j'ai donné faveur et protection à l'homme laborieux. Le
  « fainéant, je l'ai puni avec sévérité. » (Rawlinson, Journal of the
  Royal Asiatic Society, vol. XIV, part. 1, p. xxxv.) Ce Darius
  qui parlait ainsi portait dans son nom l'expression d'une idée utilitaire: Daryawus signifie celui qui maintient l'ordre. (Schack,
  Heldensagen von Firdusi, p. 11.)
- (2) Layard, Niniveh und seine Ueberreste, Leipzig, 1850, p. 340.— Je n'ai eu à ma disposition que la traduction de M. Meissner, excellente du reste. Le savant voyageur anglais discute d'une manière rere les rapports du style perse avec les modèles de l'Assyrie et de l'Égypte.



et puisque le grand roi, dans as magnificence, ne se procurait pas des jonissances artistiques comparables à celles dont avaient joni ses prédécesseurs chaldéens, il faut nécessairement croire qu'il n'en éprouvait nullement le désir; et que les représentations médiocres étalées sur les murs de son palais pour célébrer sa gloire flattaient asses son orgueil et suffissient à son goût.

On a souvent dit que les arts florissalent indvitablement sous un prince ami de la somptuosité, et que loraque le luxe était recherché, les faiseurs de chefs-d'œuvre se montraient de toutes parts, encouragés par la perspective des hommages délicats et des grossulaires. Cependant, voilà que les monarques de tant de régions, et qui avaient de quoi payer les plus fières renommées, ne purent établir antour d'eux que de bien faibles échantillons du génie artistique de leurs sujets. N'eussent-ils pas en de dispositions personuelles à concevoir le beau, puisqu'on copiait pour oux les chets-d'œuvre des dynasties précédentes, et qu'eux-mêmes construissient sur tous les points de leurs vastes possessions d'immenses édifices de toute nature, ils donnaient aux artistes, si les artistes avalent existé, tentes les occasions désirables de se signaler et de lutter de génie avec les générations éteintes. Pourtant, rien ne jaillit des doigts de la Minerve. La mo**narchie** pecse fut opulente, rien de plus, et elle



eut recours, en bien des occasions, à la décadence égyptienne pour obtenir chez elle des travaux d'une valeur secondaire sans doute, mais qui dépassaient pourtant les facultés de ses nationaux.

Essayons de trouver la clef de ce problème. Nous avons déjà vu que la nation ariane, portée au positif des faits et non pas au désordonné de l'imagination, n'est pas artiste en elle-même. Résléchie, raisonnante, raisonneuse et raisonnahle, elle l'est; compréhensive au plus haut point, elle l'est encore; habile à découvrir les avantages de toutes choses, même de ce qui lui est le plus étranger, oui, il faut aussi lui reconnaître cette prérogative, une des plus fécondes de son droit souverain. Mais, quand la race ariane est pure de tout mélange avec le sang des noirs, pas de conception artistique pour elle : c'est ce que j'ai exposé ailleurs surabondamment. J'ai montré le noyau de cette famille composé des sulures sociétés hindoues, grecques, iraniennes, sarmates, très-inhabile à créer des représentations figurées d'un mérite réel, et quelque grandes que soient les ruines des bords du lénisséi et des croupes de l'Altaï, on n'y découvre aucun indice révélateur d'un sentiment délicat des arts. Si donc, en Égypte et en Assyrie, il y eut un puissant développement dans la reproduction matérialisée de la pensée, si, dans l'Inde, cette même

aptitude ne manqua pas d'éclore, bien que plus tardivement, le fait ne s'explique que par l'action du mélange noir, abondant et sans frein en Assyrie, limité en Egypte, plus restreint sur le sol hindou, et créant ainsi les trois modes de manisestation de ces différents pays. Dans le premier, l'art atteignit promptement son apogée, puis il dégénéra non moins promptement, en tombant dans les monstruosités où la prédominance mélanienne trop bâtive le jeta. Avec le second, comme les éléments arians, sources de la vie et de la civilisation locales, étaient faibles, numériquement parlant, il fut promptement gagné aussi par l'insusion noire. Toutesois, il se désendit au moyen d'une séparation relative des castes, et le sentiment artistique que le premier flux avait développé, resta stationnaire, cessa promptement de progresser, et ainsi put mettre beaucoup plus de temps qu'en Assyrie à s'avilir. Dans l'Inde, comme une barrière bien autrement forte et solide fut opposée aux invasions du principe nègre, le caractère artistique ne se développa que trèslentement et pauvrement au sein du brahmanisme. Il lui fallut attendre, pour devenir vraiment fort, la venue de Sakya-mouni: aussitôt que les bouddhistes, en appelant les tribus impures au partage du nirwana, leur eurent ouvert l'accès de quelques familles blanches, la passion des arts se développa à Salsette avec non

moins d'énergie qu'à Ninive, atteignit promptement, comme là encore, son zénith, et toujours pour la même cause s'abima presque subitement dans les folies que l'exagération, la prédominance du principe mélanien, amenèrent sur les bords du Gange comme partout ailleurs.

Lorsque les Iraniens prirent le gouvernement de l'Asie, ils se virent en présence de populations où les arts étaient complétement envahis et dégradés par l'influence noire. Eux-mêmes n'avaient pas toutes les facultés qu'il aurait fallu pour relever ce génie en décomposition.

On objectera que, précisément, parce qu'ils étaient arians, ils rapportaient au sang corrompu des Sémites l'appoint blanc destiné à le régénérer et qu'ainsi, par une nouvelle infusion d'éléments supérieurs, ils devaient ramener le gros des nations assyriennes vers un équilibre de principes ethniques comparable à celui où s'étaient trouvés les Chamites noirs dans leur plus beau moment, ou, mieux encore, les Chaldéens de Sémiramis.

Mais les nations assyriennes étaient bien grandes et la population des tribus iraniennes dominatrices bien petite. Ce que ces tribus possédaient, dans leurs veines, d'essence féconde, déjà entamé, du reste, pouvait bien se perdre au milieu des masses asiatiques, mais non les relever, et, d'après ce fait incontestable, leur puissance



même, leur prépondérance politique ne devait durer que le temps assez court où il leur serait possible de maintenir intacte une existence nationale isolée.

J'ai parlé déjà de leur nombre restreint, et je recours là-dessus à l'autorité d'Hérodote. Lorsque l'historien trace, dans son VIII livre, cet admirable tableau de l'armée de Xerxès traversant l'Hellespont, il déploie le magnifique dénombrement des nations appelées en armes, par le grand roi, de toutes les parties de ses vastes Riata. Il nous montre des Perses ou des Mèdes commandant aux troupeaux de combattants, qui passent les deux ponts du Bosphore en pliant le dos sous les coups de fouet de leurs cheis iraniens. A part ces chefs de noble essence, gourmandant les esclaves que la victoire enchainait sous leurs ordres, combien Hérodote énumèret-il de soldats parmi les Mèdes proprement dits? Combien de guerriera zoroastriens dans cette levée de boucliers que le fils de Darius avait voulu rendre ai formidable? Je n'en aperçois que 24,000, et qu'était-ce qu'un tel faisceau dans une armée de dix-sept cent mille hommes? Au point de vue du nombre, rien; à celui du mérite militaire, tout : car, si ces 24,000 traniens n'avaient pra été paralysés, dans leurs mouvements, par la cobue de lours inertes auxiliaires, il est bien probable que la muse de Platée aurait célébre d'autres vainqueurs. Quoi qu'il en soit, puisque la nation régnante ne pouvait fournir des soldats en plus grande quantité, elle était peu considérable et ne pouvait suffire à la tâche de régénérer la masse épaisse des populations asiatiques. Elle n'avait donc que la perspective d'un seul avenir : se corrompre elle-même en s'engloutissant bientôt dans leur sein.

On ne découvre pas trace d'institutions fortes, destinées à créer une harrière entre les trapiens et leurs sujets. La religion en aurait pu servir, si les mages n'avaient été animés de cet esprit de prosélytisme particulier à toutes les religions dogmatiques, et qui leur valut, bien des siècles après, la haine toute spéciale des musulmans. Ils voulurent convertir leurs sujets assyriens. Ils parvinrent à les arracher, en grande partie, aux atrocités religieuses des anciens cultes. Ce fut un succès presque regrettable : il ne fut bon ni pour les initiateurs ni pour les néophytes. Ceux-ci ne manquèrent pas de souiller le sang iranien par leur alliance, et, quant à la religion meilleure qu'on leur donnait, ils la pervertirent, afin de l'accommoder à leur incurable esprit de superstition (1).

<sup>(1)</sup> Burnouf, Commentaire sur le Yaçna, t. 1, p. 351. -- Ce savant, en citant le passage d'Hérodote sur lequel se base cette opinion, élève quelques doutes quant à sa portée. Je me bornera a transcrire iei l'assertion de l'historien grec ; elle suffit entièrement à mon but « Ctio, p. carri : Voici les coutomes qu'observent, à



La fin des nations semicanes etait ainsi marquée bien près du jour de leur triomphe. Toutefois, tant que leur encence n'était pas encore
trop mélangée, leur supériorité sur l'univers civilisé était certaine et incontestable : ils n'avaient
pas de compétiteurs. L'Asie inférieure entière se
soumit à leur sceptre. Les petits royaumes d'au
delà de l'Euphrate, ce rempart soigneusement
entretenu par les Pharaons, furent rapidement
englobés dans les satrapies. Les villes libres de
la côte phénicienne s'annexèrent à la monarchie
perse, avec les États des Lydiens. Un jour vint
où il ne resta que l'Égypte elle-même, antique
tivale qui, pour les héritiers des dynastes chal-

«me compaissance, les Persos. Leur usage n'est pas d'élever aux · dieux des statues, des temples, des autels, ils traitent, au con-« traire, d'insensée ceux qui le font. C'est, à mon avis, parce qu'ils • se crojent pas, comme les Grecs, que les dieux sient une forme «bumeine. Ils ont coutume de secrifier à Jupiter sur le semmet « des plus hautes montagnes, et donnent le nom de Jupiter à toute « la circonférence du ciel. Ils font encore des sacrifices au soleil, à «la lane, à la terre, au fou, à l'eau et aux vents, et n'en offrent de « tous tamps qu'à ces divinités. Mais ils y ont foint, dans la suite, « le culte de Vénus Céleste ou l'ranie, qu'ils unt emgrunté des Assayriens et des Arabes. Les Assyriens donnent à Vénus le nom « de Mylitta. les Arabes celus d'Alutta, et les Perses l'appellent · Mitro. » Azori ce culte de Methra , qui infecto plus fied tout l'Occident romain, commença pur suisse les Perses. C'est, en quelque rete, le cachet de l'invasion du sung semitique - Buttiger dir que, sous le regne de Durins (Jehus, le magisme d'était dejà trèsropproche de l'hellemonne et du Senebusque par l'adespron du cotre Chamber, faire sur Lanstongtantager 1 4 %

déens, put valoir la peine d'une campagne (1). C'était devant ce colosse vieilli que les conquérants sémites les plus vigoureux avaient constanment reculé.

Les Person ne requièrent pas. Tout favorisait leur domination. La décadence égyptienne était achevée. Le pays du Nil ne possédait plus de ressources personnelles de résistance. Il payait encore, à la vérité, des mercenaires pour faire la garde autour de sa caducité, et, par parenthèse, la dégénération générale de la race sémitique l'avait contraint de remplacer, presque absolument, les Cariens et les Philistins par des Arians-Grecs. Là se hornait ce qu'il pouvait tenter. Il n'avait plus assez de soupleme ni de nerfs pour courir lui-même aux armes, et, batte, se relever d'une défaite (2).

Les Perses l'asservirent et insultèrent, de leur mioux, à cœur-joie, à son culte, à ses lois et à ses mœurs.

<sup>(1)</sup> On a vu aillaurs les Égyptions se défendre, ou même quelquefess attaquer, quand il le fallait absolument, au moyen de leurtroupes marcenaires. Des Grace en faissient le sorf. (Wilkinses, Customs and Manners, etc., t. 1, p. 211.)

<sup>(2)</sup> C'était le goût du gouvernement pour les auxiliaires étaires que avait déterminé l'émigration de l'armée nationale en Étaire pie. En 362-340, Nortanéles li envoys au secoure des Chanacités révoltés contre les Parses, Menter le Rhadion avec 4000 Grees. Ce conduitière le trabit, (Wikinson, Customs and Manners of the ancient Reppté

Si l'on considère avec quelque attention le tableau ai vivant qu'Hérodote a tracé de cette époque, on est frappé de voir que deux nations traitaient le reste de l'univers, soit vaincu, soit à vaincre, avec un égal mépris, et ces deux uations, qui sont les Perses et les Grecs, se considéraient aussi, l'une l'autre, comme barbares, oubliant à demi, à demi négligeant leur commuututé d'origine. Il me semble que le point de vue où elles se plaçaient, pour juger si sévèrement les autres peuples , était à pou près le même. Ce qu'elles leur reprochaient, c'était également de manquer du sens de la liberté, d'être faibles devant le malheur, amollies dans la prospérité, làches dans le combat ; et ni les Grecs ni les Perses ne tenaient beaucoup de compte aux Assyriens, aux Égyptiens, du passé glorieux qui avait abouti à tant de débilités répugnantes. C'est que les deux groupes méprisants se trouvaient alors à un niveau pareil de civilisation. Bien, que séparés déjà par les immixtions qui avaient modifié leurs essences respectives, et, partant, leurs aptitudes, état dont leurs langues rendent témoigrage, le commun principe arian qui, chez eux, dominait encore sur les alliages, suffisait à leur faire envisager d'une façon analogue les principales questions de la vie sociale. C'est pourquoi les pages du vieillard d'Halicarnasse représentent no ut cotte similitude de notions et de sen-

timents dont ils témoignaient. C'étaient comme deux frères de fortune différente, différents per le rang social, frères, pourtant, par le caractère et les tendances. Le peuple arian-iranien tensit dans l'Occident la place d'ainé de la famille : il dominait le monde. Le peuple grec était le cadet, réservé à porter un jour le sceptre, et se préparant à cette grande destinée par une sorte d'isonomie vis-à-vis de la branche régnante, isonomie qui n'était pas, tout à fait, de l'indépendance. Quant aux autres populations renfermées sous l'horizon des deux rameaux arians, elles demeuraient, pour le premier, objets de conquête et de domination, pour le second, matière à exploiter. Il est bon de ne pas perdre de vue ce parallélisme, sans quoi l'on comprendrait peu les déplacements du pouvoir arrivés plus tard.

Certainement, je conçois qu'on se mette de la partie dans le dédain ordinaire aux esprits vigoureux et positifs pour les natures artistes, plutôt vouées à recueillir des apparences qu'à saisir des réalités. Il ne faut cependant pas oublier non plus que, si les Perses et les Grecs avaient tout sujet de mésestimer le monde sémitique, devenu leur pâture, ce monde possédait le trésor entier des civilisations, des expériences de l'Occident et les souvenirs respectables de longs siècles de travaux, de conquêtes et de gloire. Les compagnons de Cyrus, les concitnyens de Pisit

mite avaient en cox-mêmes, j'en conviens, les gages d'une future rénovation de l'existence sociale; mais ce n'était pas là une raison pour qu'on dût perdre ce que les Chamites noirs et les différentes couches de Sémites et les Égyptiens avaient de leur côté amassé de résultats. La moisson des deux groupes arians occidentaux, la moisson provenant de leur propre fonds, était encore à faire : les blés n'en étaient qu'en herbe, les épis pas encore múrs; tandis que les gerbes des nations sémitiques remplissaient les granges et approvisionnaient les prochains réformateurs euxmêmes. Il y a plus : les idées de l'Assyrie et de l'Égypte s'étaient répandues partout où le sang de leurs inventeurs avait pénétré, en Éthiopie, en Arabie, sur le pourtour de la Méditerranée, comme dans l'ouest de l'Asie, comme dans la Grèce méridionale, avec une opulence, une exubérance désespérante pour les civilisations encore à maître, et toutes les créations des sociétés postérieures allaient être à jamais contraintes de transiger avec ces notions et les opinions qui en ressortaient. Ainsi, malgré leur dédain pour les nations sémitiques et pour la paix efféminée des bords du Nil, les Arians-traniens et les Arians-Grees devaient bientôt entrer dans le France contant intellectuel de ces populations tries par leur désordre ethnique et par l'exaation de leurs principes mélaniens. La part

d'influence laissée à ces traniens si orgueillens, à ces Grecs si actifs, se réduirait ainsi, en fin de compte, à jeter dans le lac immense et stagnant des multitudes asiatiques quelques éléments temporaires de mouvement, d'agitation et de vie.

Les Arians-Iraniens, et, après eux, les Arians-Grecs, offrirent au monde d'Assyria et d'Égypte ce que les Arians-Germains donnèrent plus tant à la société romaine.

Quand l'Asie occidentale fut tout entière ralliée sous la main des Perses, il n'y aut plus de raison pour que la scission primitive entre en civilisation et celle de l'Égypte subsistat. Le peu d'efforts tentés dans la vallée du Nil afin de reconquérir l'indépendance nationale ne compta plus que comme les convulsions d'une résistance expirante. Les deux sociétés primitives de l'Occident tendaient à se confondre, parce que les races qu'elles enfermaient ne se distinguaient plus assez nettement, Si les Perses avaient été très-nombreux, si, à la manière des plus autiques envahisseurs, leurs tribus avaient pu lutter contre le chiffre des multitudes sémitiques, il n'en aurait pas été ainsi. Une organisation toute nouvelle se formant sur les débris mécoupus des anciennes, on aurait vu quelques-uns de ces débris s'isoler, dans des extrémités de l'empire, avec des restes de la race, et se constituer à part, de

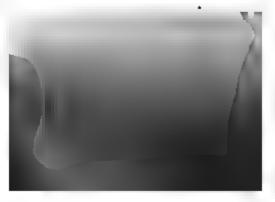

manière à maintenir entre les inventions des mouveaux venus et l'état de choses aboli, pour la majorité des sujets, une ligne de démarcation perceptible.

Les Iraniens, n'étant qu'une poignée d'hommes, furent à peine en possession du pouvoir, que l'immense esprit assyrien les entours de toutes parts, les saisit, les serra, et leur communique son vertige. On peut déjà se rendre compte sous le fils de Cyrus, sous Cambyse, de la part de parenté que la nature fatalement superbe et enflée des Sémites chamitisés pouvait déjà réclamer avec la personne du souverain. Heureusement, cet allisge ne s'était pas encore généralisé. Le témoignage d'Hérodote vient nous prouver que l'esprit arian tenuit bon contre les assauts de l'ennemi domestique. Rien ne le montre mieux que la fameuse conférence des sept chefs après la mort du faux Smerdis (1).

Il s'agissait de donner aux peuples délivrés une forme de gouvernement convenable. Le problème n'eût pas existé pour le génie assyrien, qui, du premier mot, aurait proclamé l'éternelle légitimité du despotisme pur et simple; mais il fut envisagé mûrement et résolu, non sans difficulté, par les guerriers dominateurs qui le soulevèrent. Trois opinions se trouvèrent en

<sup>(1)</sup> Hérodote, Thalle, LEEK et passins.

présence. Otanès opina pour la démocratie; Mégabyzès parla en faveur de l'oligarchie. Darius ayant loué l'organisation monarchique, qu'il affirma être la fin inévitable de toutes les formes de gouvernement possibles, gagna les suffrages à sa cause. Cependant, il avait affaire à des associés tellement fous d'indépendance, qu'avant de remettre le pouvoir au roi élu, ils stipulèrent qu'Otanès et toute sa maison resteraient à jamais affranchis de l'action de l'autorité souveraine, et libres, sauf le respect des lois. Comme à l'époque d'Hérodote des sentiments de cette énergie n'existaient plus guère parmi les Perses, décidément déchus de leur primitive valeur arians, l'écrivain d'Ionie prévient sagement ses lecteurs que le fait qu'il raconte va leur paraître étrange: il ne l'en maintient pas moins (1).

Après l'extinction de cette grande fierté, il y eut encore quelques années illustres; ensuite le désordre sémitique réussit à englober les franiens dans le sein croupissant des populations esclaves. Dès le règne du fils de Xerxès, il devient évident que les Perses out perdu la force de rester les maîtres du monde, et, cependant, entre la prise de Ninive par les Mèdes et cette époque d'affaiblissement, il ne s'était encore écoulé qu'un siècle et demi.

L'histoire de la Grèce commence ici à se mêler

(1) Hérodote, 1



iens et les Spartiates se rencontrent déis dans les affaires des colonies ioniennes. donc quitter le groupe iranien pour m'ocdu nouveau peuple arian, qui s'annonce e son plus digne et même son seul antago-

## CHAPITRE III.

Les Grecs autochthones; les colons sémites; les Arians-Hellènes.

La Grèce primordiale se présente moitié sémitique, moitié aborigène (1). Ce sont des Sé-

(1) Quelques mots sur ces aborigènes que les temps historiques ont à peine entrevus. Tous les souvenirs primitifs de l'Hellade sont remplis d'allusions à ces tribus mystérieuses. Hésiode appelle autochthones les plus anciennes populations de l'Arcadie, qualifiées de pélasgiques. Érechthée, Cécrops, étaient des chefs reconnus pour autochthones. Il en était de même des nations suivantes : la généralité des Pélasges, les Léléges, les Kurètes, les Kaukons, les Aones, les Temmikes, les Hyantes, les Béotiens thraces, les Télèbes, les Ephyres, les Phlégyens, etc. (Voir Grote, History of Greece, t. I, p. 238, 262, 268, et t. II, p. 349; Larcher, Chronol. d'Hérod., t. VIII; Niebuhr, Ræmische Geschichte, t. I, p. 26 à 64; O. Müller, die Etrusker, Einleit., p. 11 et 75 à 100.) — Sur la rapidité avec laquelle les populations aborigènes disparurent aussitôt que les Arians-Hellènes eurent paru au milieu d'elles, consulter Grote, t. II, p. 351. — Hécatée, Hérodote et Thucydide sont d'accord sur ce point, qu'il y a eu une époque antéhellénique où différents langages étaient parlés entre le cap Malée et l'Olympe. (Grote, t. II, p. 317.) — Dès l'an 776 avant J. C., on ne trouve plus trace d'établissements non mélés d'Arians-Hellènes dans l'Hellade entière. — Pour ce qui est de la nature ethnique des aborigènes, je suis obligé de renvoyer le lecteur au livre suivant, qui traite des populations absolument primitives de l'Europe.

qui fondent le royaume de Sicyone, prepoint civilisé du pays, ce sont des dynasties nent sémitiques ou autochthones que glot les noms caractéristiques d'Inachus, de née, d'Ogygès, d'Agénor, de Danaüs, de is, de Cécrops, noms dont les légendes isent la signification ethnique de la mala plus claire. Tout ce qui ne vient pas , à ces époques lointaines, se dit né sur le u sol même, et forme la base populaire des nouvellement éclos. Mais le fait remar-, c'est que, aux âges primordiaux, on n'at nulle part la moindre trace historique ians-Hellènes.

un récit mythique ne fait mention d'eux. It profondément inconnus dans toute la continentale, dans les îles à plus forte. Pour les rencontrer, il faut descendre aux jours de Deucalion qui, avec des trou-Léléges et de Curètes, c'est-à-dire avec des tions locales, par conséquent non arianes, sien longtemps après la création des États yone, d'Argos, de Thèbes et d'Athènes, s'édans la Thessalie. Ce conquérant arrivait rd.

si, depuis la fondation de Sicyone, placée s chronologistes, comme Larcher, à l'an vant notre ère, jusqu'à l'arrivée de Deuen 1541, autrement dit pendant une période de six cents ans, on n'aperçoit en Grèce que des peuples antéarians aborigènes et des coloni-... sateurs de race chamo-sémitique.

Où vivaient donc, que faisaient les Arians-Hellènes pendant cette période de six cents ans? Étaient-ils vraiment bien loin encore de leur future patrie? La tradition les ignore d'une façon si complète, que l'on serait tenté de croire qu'ils out exécuté leur apparition première avec Deucalion, brusquement, inopinément, et que, avant cette surprise, on n'avait jamais entendu parler d'eux. Puis soudain Deucalion, établi sur les terres de conquête, donne le jour à Hellen; celui-ci a pour fils Dorus, Æolus, Xuthus qui, à son tour, devient père d'Achæus et d'Ion: toutes les branches de la race, Doriens, Æoliens, Achéens et Ioniens, entrent en compétition des territoires jadis exclusivement acquis aux autochthones et aux Chananéens. Les Arians-Hellènes sont trouvés.

Il ne faut pas s'étonner de ce défaut de précédents et de transition. Ce sont là les formes innémoniques ordinaires des récits que conservent les peuples sur leurs origines. Cependant il n'y a pas le moindre doute que les invasions et les établissements des multitudes blanches ne s'accomplissent point ainsi. Une nation menace longtemps un territoire avant de pouvoir s'y établir. Elle tourne autour des frontières du pays

ronvoité sans les franchir. Elle épouvante d'abord ne saisit que tardivement. Les Arians-Hellènes n'ont pas procédé autrement que leurs frères : ils n'ont pas fait exception à la règle.

Puisqu'avant l'établissement de Deucalion en lhessalie, il n'est pas question du nom de son suple, cessons de rechercher ce nom, et nous stachant à d'autres ressources, voyons ce qu'é-ait Deucalion lui-même, bien reconnu comme fellène, par les siècles postérieurs, puisqu'il est reclamé l'éponyme même de la race. Observonse dans sa valeur ethnique, et d'abord, puisque sous procédons de bas en haut, commençons ar préciser celle de ses fils, fondateurs des diffrentes tribus helléniques (1).

lls maquirent tons, au second degré, de Deu-

(1) Les nome des dissérents personnages de la généalogie ariance médique, évidenment symboliques, sont plutôt des qualifications présentant le trait principal, résumant l'histoire de la vie de acun de ces éponymes; il en est constamment anni, ches toutes sations, quant à ces êtres génésiaques. Ainsi, Deucalion, non-thément l'autour de la race hellénique, mais le patriarche qui acontre sur sa tête le résumé des antiques souvenirs cosmogo-ques, le témoin du déluge (dans la tradition sémitique-grecque, sygés remplit ce rôle), Deucalion, qui répond au disu-poissou, Nô des Assyriens, au Noah hébrasque, est nommé ainsi du mot con Asones (inusité), vin nouveau, et dètes, visible sorme d'édisse, ar rouler, l'homme qui se roule (dans l'ivresse du) vin nou su. — Le nom de Hofés, qui contient le sens de rouge, ne préste pas une explication aussi nette — l'andore, Havisipa, celle de con a tout donné cet bien, en esset, un produit sans indivi

calion et de Pyrrha, fiile de Pandore. Dorus commença par établir ses tribus autour de l'Olympe, près du Parnasse. Æolus régna dans la Thessalie, chez les Magnètes. Xuthus s'avança jusqu'au Péloponèse. Hellen, père de ces trois héros, les avait eus d'une fille dont l'origine sutochthone est suffisamment indiquée par son nom : la légende l'appelle Orséis, la montagnarde. Pandore également n'était pas née de la souche hellénique. Formée de limon, elle se trouveit être d'une autre espèce que les Arians : elle était autochthone, elle avait épousé le frère de son créateur. Ainsi, les patriarches de la famille hellénique ne se présentent pas comme étant de race pure. Quant à Pandore, cette femme aborigène mariée à un étranger; quant à sa fille Pyrrha, mariée à un autre étranger; quant à ce dernier couple qui, après le déluge, se fabrique un penple avec les pierres du sol, il est difficile de ne pas se rappeler, en les observant, le mythe tout semblable de l'histoire chinoise, où Pan-kou forme les premiers hommes avec de la glaise, bien qu'il soit homme lui-même. La pensée ariane-grecque et ariane-chinoise n'a trouvé, à des distances immenses, que le même mode de manifestation pour représenter deux idées complétement identiques, le mélange d'un ra-

dualité propre ; c'est la femme qui appartient à celui qui l'a celle on civilisée.

ween arian avec des aborigènes sauvages et l'appropriation de ces derniers aux notions sociales.

Deucalion, le premier des Grecs, à savoir, le premier d'une race mélée, un demi-Sémite, à ce qu'il semble, était fils de Prométhée et de Klymène, iesue do l'Océan (1). On sont très-bien ici la déviation de la source pure, d'où Prométhée était issu. Si Deucalion devient éponyme de ses descendants, c'est qu'il n'a pas la même composition, la même signification ethnique que son père. Rien de plus évident. Cependant les apports de sang sémitique ou aborigène ne peuvent constituer son originalité : c'est bien dès lors dans la ligne paternelle qu'il faut la chercher, sans quoi Dencalion ne serait nullement considéré par la légende hellénique comme l'homme type, et dans les récits grecs d'origine sémitique, il serait classé bien après les héros chananéens qui l'ont, en effet, précédé suivant l'ordre des temps. Deucalion tire donc tout son mérite spécial de son père, et ainsi c'est la race de celui-ci qu'il importe de reconnaître.

<sup>(1)</sup> Departave, is principant. It set the de Japet, le père commun de la famille blanche, au dire d'Héciode et d'Apollonius, lia mère duit Asia. C'est la déclaration bien claire et de sa valour ethnique du son premier adjour. On donne encorn une autre souche que d'apopterate également. Il serait, anivent quelques commentateurs, d'Ouranne le m'explique plus hacé ce mijet.



Or, Prométhée était un Titan, ainsi que son frère Épiméthée, d'où les Arians-Hellènes descendent également par les femmes. En conséquence, personne, je crois, ne pourra combattre cette conclusion: les Arians-Hellènes avant Deucalion, les Arians-Hellènes, eucore à peu près intacts de tous mélanges soit sémitiques, soit aborigènes, ce sont les Titans (1). La régularité de la filiation ne laisse rien à désirer.

Jusque-là, il est établi d'une manière irréfragable que les Grecs sont des descendants métis de cette nation glorieuse et terrible. Pourtant on pourrait douter encore que les Titans aient été, eux-mêmes, ces Hellènes, séparés jadis de la famille ariane sur les versants de l'Imaüs, et dont nous avons senti, plutôt que vu, la longue péregrination dans les montagnes du nord de l'Assyrie, au long de la mer Caspienne. A la vérite, si la généalogie ascendante des Titans était completement perdue, le fait n'en serait pas moins

Hennels derret le mos I was, de watere, a woment un génerale que structure les mains. On drama à trette signification la partie de fenciene, et ar lit de rent à que de l'amét attribute les fines par excellente. De même, les Armes normativess appelaient leurs arcètres, probablement contemporates et l'esses des I suns. Not, en Kara, les fines Le Pseudo-Orgâne et Dindure representant les I fines annune les promises des immunes, les formanes representant les I fines annune les promises des immunes, les formances representant les I fines annunes de immunes, les formantes representant les Indianes de I mais de I mais de I fines en manuelle de I fines de I mais de

établi, avec toute la certitude possible, par la philologie et les arguments physiologiques: mais, puisque l'histoire est ici d'une clarté et d'une précision trop rares, je ne repousserai certes pas le secours qu'elle m'apporte, et je compléterai ma démonstration.

Les Titans étaient les fils directs de cet ancien Dieu arian, déjà aperçu par nous dans l'Inde, aux origines védiques, de ce Varounas, expression vénérable de la piété des auteurs de la race blanche, et dont les Hellènes n'avaient même pas défiguré le nom en le conservant, après tant de siècles, sous la forme à peine altérée d'Ouranos. Les Titans, fils d'Ouranos, le Dieu originel des Arians, étaient bien incontestablement eux-mêmes, on le voit des Arians, et parlaient une langue dont les restes, survivant au sein des dialectes helléniques, se rapprochaient, sans nul doute, d'une façon très-intime, et du sanscrit, et du zond, et du celtique, et du slave le plus ancien.

Les Titans, ces conquérants altiers des contrées montagneuses du nord de la Grèce, ces hommes violents et irrésistibles, laissèrent, dans la mémoire des populations sémitiques de l'Hellade, et, par contre-coup, dans celle de leurs propres descendants, exactement cette même idée de leur nature, que les antiques Chamites blancs, que les premiers Hindous, que les Arians égyptiens,

que les Arians chinois, tous conquérants, tousleurs parents, ont laissée dans le souvenir dessautres peuples (1). On les divinisa, on les plaçase au-dessus de la créature humaine, on s'avousa plus petits qu'eux, et, ainsi que je l'ai dit quelquefois déjà, par une telle façon de comprendre les choses, on rendit exacte justice et aux nations primitives de race blanche pure et aux multitudes de valeur médiocre qui leur ont succédé.

Les Titans occupèrent donc le nord de la Grèce. Leur premier mouvement heureux vers le sud fut celui auquel présida Deucalion, menant à cette entreprise des troupes d'aborigènes, c'est-à-dire de gens étrangers à son sang (2).

(1) Il est très-vraisemblable qu'on peut considérer comme un monument de la législation titanique, ces prescriptions de Busygès, qui, dit-on, furent la souche du code de Dracon. Trois commandements en formaient tout l'ensemble conservé à travers les siècles : « Honere tes parents ; offre aux dieux les prémices de la terre ; ne fais pas de mal au taureau. » C'est évidemment là toute la loi hindous et sorous-trienne, c'est le pur esprit arian. — On sait que les Grecs ne purent se défaire qu'avec peine du respect traditionnel pour le bœuf. Quand ils se laissèrent aller à sacrifler cet animal, ils imaginèrent, comme palliatif de la mauvaise action qu'ils commettaient, la cérémonie de la βουόνια ου διεπόλια, dans laquelle le sacrificateur, après avoir frappé sa victime, s'aufuyait en abandonnant la hache à qui l'on faisait le procès. (Bættiger, Ideos zur Kunstmythologie, t. II, p. 267.)

(2) Qui d'ailleurs n'étaient point harbares. Elles paraissent avoir eu un degré respectable de culture utilitaire. Ces aborigènes labouraient le sol, prétendaient avoir inventé l'appropriation du hœuf aux traveux agricoles et l'usage du moulin à blé. (Mac Torrens Cullegh, The ésdustrial History of free Nations, London, 1846, in-6; t. L.



Lui-même d'ailleurs, on l'a vu, était un hybride. Ainsi, nous n'avons plus affaire désormais aux Titans. Ils restent, ils se mêlent, ils s'éteignent dans les contrées septentrionales de l'Hellade, dans la Chaouie, l'Épire, la Macédoine : ils disparaissent, mais non sans transmettre et assurer une valeur toute particulière aux populations parmi lesquelles ils se fondent (1).

Ces populations, non plus que celles de la Thrace et de la Tauride, n'étaient pas, je l'ai indiqué sommairement, de race jaune pure. Déjà, les nations celtiques et alaves avaient incontestablement poussé leurs marches jusqu'à l'Euxin, jusqu'aux montagnes de la Grèce, jusqu'à l'Adriatique. Elles étaient même allé beaucoup plus loin. Les grands déplacements de peuples blancs septentrionaux, qui, sous l'effort violent des masses mongoles opérant au nord, avaient déterminé les Arians habitant plus au sud, sur les hauts plateaux asiatiques, à descendre le

- p. 7.) Co trait et d'autres encers, qui les identifient aux autochtheues d'Italia, servire plus tard à démentrer qu'ils ne pouvaient être que des Coltes ou des Slaves, et, pout-être bien, l'un et l'autre.
- (4) De là vent se dégagar, avec mille nuances, les Arians-Hellèmes, peuple neuveau, dans un certain sans, lien que devant sen énergie à des éléments anciens atténués. Ce que cette race est de particulier est bien représenté par sa religion de même âge que lui. Ce fui le culte de Zeus, dont Hoyne, dans une note d'Apollodore, a un dire avec vérité : a lade a Jeva novas mythorum orde initium



long des crêtes de l'Hindou-Koh, agissaient, dès longtemps, lorsque les Titans se montrèrent au delà de la Thrace. Les Celtes, que l'on trouve, au dix-septième siècle avant Jésus-Christ, fermement établis dans les Gaules, et les Slaves, que, pour des motifs à donner en leur lieu, j'aperçois en Espagne antérieurement à cette époque, avaient quitté depuis des siècles la patrie sibérienne et longé les bords supérieurs du Pont-Euxin. Pour toutes ces causes, une certaine somme de mélanges subis par les Titans avait apporté dans les veines des Arians-Hellènes quelque proportion de principes jaunes dus seulement à l'intermédiaire des nations souillées d'un contact plus intime avec les peuples finnois (1).

Après l'époque de Deucalion, à dater du seizième siècle avant Jésus-Christ (2), les tribus

- (1) Très-vraisemblablement le grec contient des racines thraces et illyriennes provenant du contact très-ancien des Arians-Hellènes, et même des Titans avec les populations parlant ces idiomes.

  (). Müller remarque avec raison que les Hellènes rapportaient aux Thraces leur poésie et leur civilisation primordiales. Le pays au nord de l'Hémus était, pour les admirateurs d'Orphée, le berceau de la culture morale. (Pott, Encycl. Ersch u. Gruber, p. 65.)
- (2) On s'aperçoit du premier coup d'œil combien les antiquités les plus lointaines de la Grèce sont humbles en comparaison de ce que l'on observe dans l'Inde, en Assyrie, en Égypte, même en Chine, et de ce que la Bactriane pourrait montrer. Ainsi Sicyone ne date que de l'an 2164 avant J. C. C'est une fondation chananéenne, et l'arrivée des Arians-Hellènes, de six siècles plus tardive, rejette aux âges de maturité des sociétés primitives l'enfance encore antéhistorique de l'Hellade.

fixées dans la Macédoine, l'Épire, l'Acarnanie, l'Étolie, le nord, en un mot, réunirent, à un degré tout particulier, les traits du caractère arian et furent les premières à faire connaître le nom des Hellènes.

Là surtout brilla l'esprit belliqueux. Le héros thessalien, le brave aux pieds légers, reste toujours le prototype du courage hellénique. Tel que l'Iliade nous le montre, c'est un guerrier véhément, ami du danger, cherchant la lutte pour la lutte, et, dans sa religion de loyauté, ne transigeant pas avec le devoir qu'il s'impose. Ses nobles sentiments le font aimer. Les passions impétueuses qui le perdent, le font plaindre. Il est digne d'être comparé aux vainqueurs de l'épopée hindoue, du Schahnameh et des chansons de geste.

L'énergie était le trait de cette famille. Cette vertu, quand l'intelligence l'éclaire et la conduit, est partout désignée d'avance pour le souverain pouvoir. Le nord de la Grèce fournit toujours au midi ses soldats les meilleurs, les plus intrépides, les plus nombreux, et longtemps après que le reste du pays était étouffé sous l'élément sémitique, il s'entretenait encore dans cette région des pépinières de hardis combattants. D'autre part, il faut l'avouer, les habitants de ces contrées, si habites à se battre, à commander, à organiser, à gouverner, ne le furent jamais à briller dans



les travaux spéculatifs. Chez eux, pas d'artistes, pas de sculpteurs, de peintres, d'orateurs, de poëtes, ni d'historiens célèbres. C'est tout ce que put faire le génie lyrique que de remonter du sud jusqu'à Thèbes pour y produire Pindare. Il n'alla pas au delà, parce que la race ne s'y prétait pas, et Pindare lui-même fut une grande exception dans la Béotie. On sait ce qu'Athènes pensait de l'esprit cadméen, qui, pour n'avoir pas la langue déliée, ni la pensée fleurie, n'en suscitait pas moins des soldats mercenaires à toute l'Asie et, à l'occasion, un grand homme d'État à la patrie hellénique. Le sang de la Grèce septentrionale avait à Thèbes sa frontière (1).

Le nord fut donc toujours distingué par les instincts militaires et même grossiers de ses citoyens, et par leur génie pratique, double caractère dû incontestablement à un hymen de l'essence blanche ariane avec des principes jaunes.

(1) Thèbes remplissait parfaitement l'emploi de limite entre deux races. Elle affichait sa double origine en racontant sur sa fondation deux légendes: l'une ariane, qui attribuait le fait à Amphion et à Zéthus; l'autre sémitique, et par laquelle le Chananéen Cadmus était son premier roi. (Grote, History of Greece, t. I, p. 350.) — Ce sont ces mélanges de traditions asiatiques, helléniques-arianes et aborigènes qui ont rendu longtemps l'histoire primitive et la mythologie grecques presque incompréhensibles. Les époques savantes ont augmenté le désordre par la manie du symbolisme, de l'allégorie, et par les évhémérismes de toute espèce. Puis sont venus les modernes, qui, en généralisant les notions, ont réussi à les rendre abourdes au dernier ches

Il en résultait de grandes aptitudes utilitaires et peu d'imagination sensuelle. Nous apercevous ainsi, dans les parties de l'Europe les plus anciennement au pouvoir des Hellènes, l'antithèse ethnique et morale de ce que nous avons observé dans l'Inde, en l'erse et en Égypte. Nous allous faire de même l'application de ce contraste aux nations de la Grèce méridionale. La différence sera plus saillante à mesure que nous passerons du continent dans les tles et des tles dans les colonies asiatiques.

Je me auis aervi, il n'y a qu'un instant, de l'Iliade pour caractériser le génie tout à la fois arian et finnique des Grees du nord. Je n'y puise pas de moindres secours, lorsque je cherche à me représenter l'esprit arian-sémitique des Grecs du aud, et il me sullira, dans ce but, d'opposer à Achille et à Pyrrhus le sage Ulysse. Voilà bien le type du Grec trompé de phénicien; voilà l'homme qui nommerait certainement, dans sa généalogie, plus de mères chananéennes que de femmes arianes. Courageux, mais seulement quand il le faut, astucieux par préférence, sa langue est dorée, et tout imprudent qui l'écoute plaider est séduit. Nul mensonge ne l'esfraye, nulle fourberie ne l'embarrasse, aucune perfidie ne lui coûte. Il sait tout. Sa facilité de compréhension est étonnante, et sans bornes sa téngoité dans ses projets. Sous ce double rapport, il est Arian.

Poursuivons le portrait :

Le sang sémitique parle de nouveau en lu , quand il se montre sculpteur : lui-même il taillé son lit nuptial dans un olivier, et cet ouvrage incrusté d'ivoire est un chef-d'œuvre. Ainsi éloquent, artiste, fourbe et dangereux, c'est un compatriote, un émule du pirate-marchand né à Sidon, du sénateur qui gouvernera Carthage, tandis qu'ingénieux à trouver des idées, inébrankble dans ses vues, habile à gouverner ses passions autant qu'à tempérer celles des autres, modéré quand il le veut, modeste parce que l'orgueil est une enflure maladroite de la raison, c'est un Arian. Il n'y a pas de doute qu'Ulysse doit l'emporter sur Ajax, véritable Arian-Finnois. La nuance du type grec à laquelle appartient le fils de Laërte est destinée à une plus haute, plus rapide, mais aussi plus fragile fortune, que son opposite. La gloire de la Grèce fut l'œuvre de la fraction ariane, alliée au sang sémitique; tandis que la grande prépondérance extérieure de ce pays résulta de l'action des populations quelque peu mongolisées du nord.

On le sait : de bonne heure, et longtemps avant que les premières tribus des Arians-Grecs, provenant du mélange des aborigènes avec les Titans, sussent descendues dans l'Attique et le Péloponèse, des émigrants chananéens avaient déjà conduit leurs barques vers ces plages. On



>>e croit plus guòre aujourd'hui, et cela pour des Paisons irréfragables, que parmi ces étrangers se moient trouvés des Égyptiens. Les gens de Misr me colonisaient pas : ils restaient chez eux, et même, bornés longtemps à la possession du cours supérieur du Nil, ils ne sont descendus qu'assez tard jusqu'aux bords de la mer. La partie inférieure du Delta était occupée par des peuples de race sémitique ou chamitique. C'était le grand chemin des expéditions vers l'Afrique occidentale. Si donc, ce que je n'ai nul motif de contester, certaines bandes, venues pour peupler la Grèce, sont parties de ce point, ce n'étaient pas des Égyptiens : c'étaient des congénères de ces autres envahisseurs qui, de l'aveu commun, sont accourus en grand nombre de Phénicie. Tous les noma des anciena chefs d'États grees primitifs, qui ne présentent pas une apparence aborigène, sont uniquement sémitiques : ainsi Inschus, Azéus, Phégée, Niobé, Agénor, Cadmus, Codrus. On cite une exception, deux au plus : Phoronée, que l'on rapproche du Phra égyptien, et Apis. Mais Phoronée est le fils d'Inachus, le frère de Phégée, le père de Niobé. On trouve ce héros, dans sa famille même, entouré de noms clairement sémitiques, et il ne serait pas plus difficile de découvrir au sien une racine de même espace, qu'il ne l'est de l'identifier avec Phra (1).

<sup>(9)</sup> L'existence de colonies égyptionnes dens la Grèce primitive II. 27

On a rapproché le nom d'Inachus du mot Anak, dont M. de Ewald et d'autres hébraïsants ont fait ressortir l'importance ethnique. Si ce nom devait avoir, quant au premier roi de l'Argolide, une signification de race, il indiquerait une parenté avec la tribu honteusement abrutie de ces noirs purs qui, maîtres dépossédés du Chanaan, erraient dans les buissons et hantaient les cavernes de Seïr. Mais la vraisemblance n'en est pas grande, et je ne crois pas qu'il faille soit confondre le nom d'Inachus avec le mot Anak, soit, si l'on ne peut éviter ce rapport, y trouver un sens plus profond qu'une pure similitude de syllabes. C'est ainsi que, pour le mot Kalb, قلب, fréquent dans la composition des noms arabes, on aurait le plus grand tort de chercher le père de qui le porte parmi les individus de l'espèce canine (1).

compte aujourd'hui beaucoup plus d'adversaires que de partisans. (Voir à ce sujet Pott, Encycl. Ersch u. Gruber, Indo-Germanischer Sprachstamm, p. 23, et Grote, Hist. of Greece, t. I, p. 32.) — Ce dernier ne pense pas qu'avant le vii siècle, il y ait eu des rapports suivis entre la Grèce et la terre des Pharaons.

(1) Le chananéen py, anak, qui signifie un homme remarquable par l'élévation de la taille et la longueur du cou, c'est-àdire un géant ou un homme fort, et de là un maître, est la véritable racine de ce nom ou plutôt de ce titre d'Inachus, considéré ensuite comme un appellatif, ainsi qu'on a fait de Brennus, de Boiorix, de Vercingétorix et de tant d'autres mots du même genre. Les Grecs sémitisés du sud l'ont sidèlement conservé dans le titre d'àvat, donné aux dieux, principalement à Apollon, par Homère, et

colonies venues du sud et de l'est se comnt donc exclusivement de Chamites noirs Sémites différenament mélangés. Le degré vilisation de chacune d'elles n'était pas nuancé, et les variétés de sang, créées par vasions dans les pays grees, furent in-

son contrée ne présente, aux époques prib, plus de traces de convulsions ethniques, placements subits et d'immigrations multi-On y venait par troupes de tous les coins prizon, et souvent pour ne faire que passer voir tellement assailli, que force était de se ndre aussitôt parmi les vainqueurs et de son nom. Tandis que, à tous moments, des s saturées de noir accouraient, soit des fles, u continent d'Asie, d'autres populations s d'éléments jaunes, des Slaves, des Celtes, idaient du Nord sous mille dénominations gnées d'idées toutes spéciales (1). Pour

curos, Not deaxes, puis aux chefs militaires. On peut aussi comme une trace, entre tant d'autres, de l'énorme influence ites aur l'esprit grec que 737, anér, désignation que se t les Chananéens, est l'étymologie de & sp qui, pour les prains de l'étymologie de & sp qui, pour les prains de l'étymologie de manne, vir. (Battiger, 200.)

et état d'antagonisme ne prit jamais fin. Il continua à être ta par l'existence d'innombrables dialectes. — Inutile de que la classification en quatre branches, louique, dorique, et attique, est une œuvre artificielle des grammairiens et na

expliquer ce concours de tant de nationalités sur une péninsule étroite et presque séparée du monde, il est besoin de ne jamais perdre de vue quelles perturbations énormes les agitations des peuples finnois amenaient dans les parties septentrionales du continent. Les guerriers arrivés de la Thessalie et de la Macédoine dans les parages de l'Acarnanie avaient été les victimes directes des dépossessions répétées de proche en proche, et, de même, les Chamites noirs et les Sémites venus de l'est et du sud suyaient devant des événements analogues, et abandonnaient, pour aller chercher sortune en Grèce, leurs territoires, devenus domaines des invasions hébraiques ou arabes, en un mot, chaldéennes de différentes dates.

Ces armées de fugitifs rejetés, le glaive à la main, dans le Péloponèse, l'Attique, l'Argolide, la Béotie, l'Arcadie, s'y heurtaient les unes contre les autres et s'y livraient bataille. Il résultait encore de ces nouveaux conflits de nouveaux vaincus et de nouveaux vainqueurs, des tribus asservies, d'autres chassées, de sorte que, après le combat, des cohues tumultueuses repartaient, soit pour se diriger vers l'ouest et gagner la Sicile, l'Italie, l'Illyrie, soit pour retourner sur

reproduit nullement un état de choses dans lequel chaque petite subdivision de territoire avait, à tout le moins, des idiotismes qui lui étaient absolument propres. (Grote, t. I, p. 318.)

la côte aniatique et y chercher une fortune meilleure (1). L'Hellade ressemblait à un de ces abtmes profonds creusés dans le lit des seuves, où les eaux, pressées par le courant, se précipitent en lourdes masses et ressortent en tourbillons.

Pas de ropos, pas de trêve. Les temps héroiques sont à poine ouverts, l'épopée balbutie ses plus obscurs récits, et, dédaigneuse des hommes, remarque les dieux seuls, que déjà les expulsions violentes, les dépossessions de tribus entières, les révolutions de toute sorte ont commencé. Puls, lorsque, mettant pied à terre, la Muse parle enfin de sang-froid et dans des termes que la raison peut discuter, elle nous montre les nations grecques composées à peu près ainsi:

- re Des Hellènes. Arians modifiés par les principes jaunes, mais avec grande prépondérance de l'essence blanche et quelques affinités sémitiques;
- 2º Des aborigènes. Populations slavo-celliques saturées d'éléments jaunes;
- 3º Des Thraces. Arians mêlés de Celtes et de Slaves;
  - 4º Des Phéniciens. Chamites noirs;

•

-

ø

d

- 5º Des Arabes et des Hébreux. Sémites très-mélés:
  - 6º Des Philistins. --- Sémites peut-être plus purs;
- (1) La race de Dardanus et de Teucer, une de celles qui portétrat l'élément arian hellénique dans la Troade, fut dans ces derniers.

7° Des Libyens. — Chamites presque noirs; 8° Des Crétois et autres insulaires. — Sémites

assez semblables aux Philistins.

Ce tableau a besoin d'être commenté (1). Il ne contient pas, à proprement parler, un seul élément pur. Sur sept, six renferment, à différents degrés, des principes mélaniens; deux ont des principes jaunes; deux encore contiennent l'élément blanc pris à la branche chamitique, et donc extrêmement affaibli; trois le possèdent emprunté au rameau sémitique, deux autres au rameau arian; trois, enfin, réunissent les deux

(1) Je suis de l'avis de Grote (Hist. of Greece, t. II, p. 350 et passim): je ne crois pas aux Pélasges, en tant que formant une race ou une nation distincte, et le mot signifie trop bien anciens hebitauts, pour que je lui retire ce sens vague et lui en prête un plus spécial. On rencontre les Pélasges en tant d'endroits et pourvus de caractères si différents, qu'il me semble impossible de leur attribuer une nationalité unique. (Voir, à ce sujet, Grote, t. II, p. 349.)-Pott exprime son sentiment d'une façon qui mérite d'être reproduite ici : « Les Pélasges, dit-il, sont, quoi qu'on sasse, une simple sumée et « dénués de toute réalité historique, aussi bien que les Casci, c'est-« à-dire les anciens, les ancêtres et les aborigènes, c'est-à-dire ha-« bitants primitifs. Le nom de Pélasges a été pris à tort pour une « appellation de peuple et de race. Il ne s'applique que chronolo-« giquement aux premiers âges de la Grèce et aux tribus qui la-« bitaient alors ce pays, sans distinction d'origine. Si, plus tard, « on a cru trouver encore çà et là des peuplades qu'on a jugées proa pres à revêtir cette désignation de Pélasges, c'est par un rappro-« chement tout semblable à l'idée admise au siècle dernier que ks « Goths étaient des Scythes, des Gètes, etc. On croyait alors qu'il « existait des restes de cette nation germanique dans la Crimie. » (Encyclop. Ersch u. Gruber, 2º sect., 18º part., p. 18.)

lernières sources. J'en tire les conséquences nivantes:

Le principe blane, en général, domine, et 'essence ariane y partage l'influence avec la sémiique, attendu que les invasions des Arians-Helènes, ayant été les plus nombreuses, ont formé s sond de la population nationale. Toutesois, l'asondance du sang sémitique est telle, sur cersins points en particulier, que l'on ne peut reuser à ce sang une action marquée, et c'est à ui qu'appartient une initiative tempérée par action ariane appuyée du contingent jaune. Il a sans dire que ce jugement a pour objet la irèce méridionale, la Grèce de l'Attique, du Coponèse, des colonies, la Grèce artiste et saante. Au nord, les éléments mélaniens sont resque nuls. Aussi, dans les siècles rapprochés le la guerre de Troie, ces régions excitèrent, seaucoup moins que les contrées naintiques, les réoccupations des Grees du sud.

C'est que, en effet, à ces époques, et vers le sups où l'érodote écrivait, la Grèce était elle-nême un pays asiatique, et la politique qui l'in-érosait le plus s'élaborait à la cour du grand vi. Tout ce qui avait trait à l'intérieur, agrandi, emobli à nos yeux par l'admirable manière dont le souvenir nous en a été conservé, n'était pour-tant que très-secondaire en comparaison des faits extérieurs dont les ressorts restaient aux mains des l'erses



Depuis que l'Égypte était tombée au rang de province ralliée aux États achéménides, il n'y avait plus dans le monde occidental deux civilisations comme jadis. L'antagonisme de l'Euphrate et du Nil avait cessé; plus rien d'assyrien, plus rien d'égyptien, et, en place, un compromis auquel je ne trouve d'autre nom que celui d'asiatique. Cependant, la grande place y appartenait encore au principe assyrien. Les Perses, trop peu nombreux, n'avaient pas transformé ce principe, ne l'avaient pas même renouvelé. Leur bras s'était trouvé assez fort pour lui donner une impulsion que les dynasties chaldéennes n'avaient pu créer à un même degré, et, sous l'atteinte de ce colosse en pourriture, la débile caducité égyptienne s'était réduite en poussière et mêlée à lui. Existait-il dans le monde une troisième civilisation pour prendre la place des champions anciens? Nullement : la Grèce ne représentait pas, vis-à-vis de l'Assyrie, une culture originale comme l'égyptienne, et bien que son intelligence eût des nuances très-spéciales, la plupart des éléments qui la composaient se retrouvaient, avec le même sens et la même valeur, chez les peuples sémitiques du littoral méditerranéen. C'est une vérité qui n'a pas besoin de démonstration.

Dans leur opinion même, les Grecs faisaient beaucoup plus de cas de ce qu'ils appelaient,



is donte, en leur langage, les conquêtes de la ilisation, c'est-à-dire les importations de ux, de dogmes, de rites asiatiques, et de reries monstrueuses venues des côtes voisines. e de la simplicité ariane professée jadis par ırs religieux ancêtres mûles. Ils s'enquéraient se prédilection de ce qui s'était pensé et fait en le. Ils se mélaient de leur mieux aux affaires, a intérêts, aux querelles du grand continent, bien que pénétrés de leur propre importance, mme tout petit peuple doit l'être, bien qu'aplant même l'univers entier barbare, en dehors ux, leur regard ne se détachait pas de l'Asie. Tant que les Assyriens surent indépendants, Grecs, faibles et éloignés, ne comptèrent que u dans le monde; mais, comme le développemt hellénique se trouva contemporain de la mde fortune des Arians-Iraniens, ce fut à cette oque qu'en face des maîtres de l'Asie antéure, ils curent à opter entre l'antagonisme la soumission. Le choix était indiqué par leur blesse. Ils acceptèrent l'influence victorieuse, minatrice, irrésistible, du grand roi, et vécunt dans la sphère de sa puissance, sinon à tat de sujets, du moins à celui de protégés. Tout, je le répète, leur en faisait une obligam. La parenté avec les Asiatiques était étroite; civilisation presque identique dans ses bases, , enfin, sans le bon vouloir des Perses, c'en était

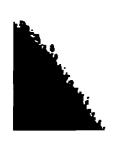

fait des colonies toniennes, toujours et traditionnellement sontenues par la politique des souverains de l'Assyrie. Or, de la fortune des colonies dépendait celle des métropoles (1).

Il y avait ainsi accord entre les Arians-Grees et les Arians-Iraniens. Le lien commun était ce vaste élément sémitique sur lequel, chacun chez soi, ils avaient dominé, et qui, tôt ou tard, par une voie ou par une autre, devait les absorber également dans son unité agrandie.

Il peut paraître singulier que je dise que les Arians-Greca cussent jamais dominé chez eux le principe sémitique, après avoir démontré que la plus grande partie de leur civilisation en était faite. Pour donner raison de cette contradiction apparente, je n'ai qu's rappeler une réserve inscrite plus haut. En disant que la culture grecque était principalement d'origine sémitique, je ré-

tida de la majeure partie des États greca pendant la guerra persique. A la betaille de Platée, 50,000 fentassins et une nombresacasalera hellénique combattirent, dans les range du grand est casalera les Athénique combattirent, dans les range du grand est casalera les Athénique combattirent, dans les range du grand est casalera les Athénique combattirent, dans les range du grand est casalera les Athénique et laure alliée. Con troupes farant feurance, assurpas par les londons, que je meta à part, mais par les Béotiens, lesLocriens, les Maliens, les Thessaliens, c'est-bedire tonte la Greccrientelle, Il faut y ajouter encore les Phoréens. Ces dermets envigence
cent 2,000 hommes aux Paries. Par conséquent, le Pélapoiset l'Atteque voits tont ce qui résistant () à a fait depnis, de cessal
compagne d'une minorité contre la majorité de la Grece, une gloruse
nationale "Zumpt Memoirée de l'Académie de Bartin, Edor estin
vand des fieresterangund des Volkmermahrang im Allerthem, p. 53



servais un certain état antérieur que je vais esaminer maintenant, et qui contient, avec trom éléments tout à fait arians, l'histoire primitive de l'hellenisme épique. Ces éléments nont : la pensée gouvernementale, l'aptitude militaire, un genre bien particulier de génie littéraire. Tous les trois ressortent de l'hymon de ces deux instincts arians, la raison et la recherche de l'utile.

Le fondement de la doctrine gouvernementale des Arisus-Hellènes était la liberté personnelle. Tout ce qui pouvait garantir ce droit, dans la plus grande extension possible, était bon et légitime. Ce qui le restreignait était à repousser. Voilà le santiment, voilà l'opinion des héros d'Homère : voilà qui ne se retrouve qu'à l'origine des sociétés arianes.

A l'aurore des âges héroiques, et même longtemps après, les États grees sont gouvernés d'après les données, les notions déjà observées dans l'Inde, en l'erse, et quelque pen à l'origine de la société chinoise, c'est-à-dire pourvus d'un gouvernement monarchique, limité par l'autorité des chefs de famille, par la puissance des traditions et la prescription religieuse. On y remarque un grand éparpillement untional, de fortes traces de cette hiérarchie féodale si na turelle aux Ariaus, préservatif assez efficace contre les inconvenients principans du fractionnement, conséquence de l'esprit d'indépendance (1). Rien de plus surveillé dans l'exercice de son pouvoir qu'Agamemnon, le roi des rois; rien de plus limité dans sa puissance que l'habile souverain d'Ithaque. L'opinion est maîtresse dans ces grands villages (2), où il n'existe pas, sans doute, de journaux (3), mais où les ambitieux, plus ou moins éloquents, ne manquent pas à la perturbation des affaires. Pour bien comprendre ce que c'était qu'un roi grec aux prises avec les difficultés gouvernementales, il n'est rien de mieux que d'étudier le coup d'État d'Ulysse contre les amants de Pénélope. On y

- (1) a Between the different degrees of hellenic chivalry a certain a equality at all times prevailed, which the fewness of their numbers comprend with the population amidst whom they dwelt and a the hereditary pride of a dominant race, alike tended to preserve. We find the doric nobles, too, in after times, assuming to a themselves the epithet of the Equals. "C'est un sentiment tout à fait pareil et d'une origine ethnique rigoureusement semblable, qui a rendu si cher à la noblesse du moyen âge le nom de pairs, traduction exacte du grec "Ouotot. (W. Torrens Mc. Cullagh, The industrial History of free Nations; London, 1846; in-8, t. I, p. 3.)
- (2) Athènes avait commencé par être une aggrégation de plusieurs hameaux. Sparte était un composé de cinq bourgades et ne fut jamais une ville. Mantinée également; Tégée en comptait huit; Dymé, en Achaïe, et Élis de même; de même encore Mégare et Tanagra. Jusqu'à la bataille de Leuctres, la plupart des Arcadiens n'eurent aussi que des villages, et les Épirotes les imitèrent. (Grote, t. II, p. 346.)
- (3) Les poëtes, comme Hésiode et Homère, paraissent avoir eu leur franc parler contre les excès et probablement le simple usage aussi du pouvoir. (Hésiode, les Travaux et les jours, p. 186)



voit sur quel terrain sembreux opérait l'autorité du prince, même ayant de son côté le droit et le bon sens.

Dans cette société vive, jeune, altière, le génie arian impirait richement la poésie épique. Les hymnes adressés aux dieux étaient des récits ou des nomenclatures plutôt que des ellusions. Le jour du lyrisme n'était pas venu. Le héros grec combattait monté sur le char arian, ayant à ses côtés un écuyer de sang noble, souvent royal, bien semblable au souta brahmanique, et ses dieux étaient des dieux-esprits, indéfinis, peu nombreux et ramenés facilement à une unité qui, mieux que tout encore, sentait son origine voisine des monts hymalayens (1).

A ce moment très-ancien, la puissance civilisatrice, initiatrice, ne résiduit pas dans le sud :
elle émanait du nord. Elle vennit de la Thrace
avec Orphée, avec Musée, avec Linus. Les guerriers gracs apparaissaient grands de taille, blancs
et blonds. Leurs yeux portaient leur arrogance
dans l'azur, et ce souvenir resta tellement unitre de la pensée des générations suivantes, que
lorsque le polythéisme noir eut envahi, avec
l'affluence croissante des immigrations sémitiques, toutes les contrées comme toutes les



<sup>(1)</sup> Voir dans ca voluma, p. 121, la nota sur la Vourounes arian, la Vournau hindou at l'Oòpevé, grac, at surtout es qui a été dit sur la lous, puis sur las Titans.

consciences, et eut substitué ses sanctuaires aux simples lieux de prière dont jadis les aleux se contentaient, la plus haute expression de la beauté, de la puissance majestueuse, ne fut pas autre pour les Olympiens que la reproduction du type arian, yeux bleus, cheveux blonds, teint blanc, stature élevée, dégagée, élancée.

Autre signe d'identité non moins digne de remarque. En Égypte, en Assyrie, dans l'Inde, on avait eu l'idée que les hommes blancs étaient dieux ou pouvaient le devenir, et l'on admettuit la possibilité du combat et de la victoire des guerriers blancs contre les puissances célestes. Les mêmes notions se retrouvent au sein des sociétés primitives de la Grèce, ainsi que je l'ai dit à propos des Titans, et je le répète ici de leurs descendants immédiats, les Deucalionides. Ces braves combattent audacieusement les êtres surnaturels et les forces personnisiées de la nature. Diomède blesse Vénus; Hercule tue les oiseaux sacrés du lac Stymphalide, il étouffe les géants, enfants de la terre, et fait trembler d'épouvante la voûte des palais infernaux; Thésée, parcourant le monde d'en bas l'épée à la main, est un vrai Scandinave. En un mot, les Arians-Grecs, comme tous leurs parents, ont une si haute opinion des droits de la vigueur, que rien ne leur paraît trop au-dessus de leurs prétentions légitimes et d'une audace permise.

Des hommes si avides d'honneur, de gloire et d'indépendance étaient naturellement portés -bi fi to aprilin apl airs and amarobain pritters & a clamer des égards extraordinaires. Il ne leur suffishit pas de limiter de leur mieux l'action du pouvoir social et de rendre ce pouvoir dépendant de leurs suffrages : ils voulnient se faire compter, estimer, honorer, non-sculement comme Arians, libres et guerriers, mais, dans la manne des guerriers, des hommes libres, des Arians, comme des individualités d'élite. Cette prétention universelle obligenit chacten à de grands efforts, et puisque, pour atteindre à l'idéal proposé, il n'y avait d'autre voie que d'être le plus Arian possible, de résumer le plus les vertus de la race, l'on attacha une trèsgrande importance à la pureté des généalogies.

Durant les temps historiques, cette notion se pervertit. On s'estima alors suffishmment noble, quand la famille put se dire vicille. Dans ce cas, elle mettait son orgaeil à accuser une descendance asiatique (1). Mais, an début de la untion, avoir le droit de se vanter d'être un pur Arian fut le gage unique d'une supériorité in-

<sup>(1)</sup> Certaines familles athénisanes semblent avoir pa se rendre, suc vérité, ce témoignage. Les Céphyres, d'où descandament llarmodius et Aristogiton, portaient un nom chananéen 722, 2722, qeber, gebertm, les forts, les puissants, les chefs, (Bertiger, t. 1, ... non.

contestable. L'idée de la préexcellence de racrexistait aussi complète chez les Grecs primitifs que chez toutes les autres familles bianches. C'est un instinct qui ne se rencontre bien entier que dans ce cercle, et qui s'y altère par le mélange avec les races jaune et noire, auxquelles il fut toujours étranger.

Ainsi la société grecque, très-neuve encore, se hierarchisait suivant la supériorité de naissance. A côté de la liberté et de la liberté jalouse des Arians-Hellènes, pas l'ombre d'égalité entre les autres occupants du sol et ces maîtres audacieux. Le sceptre bien que donné en principe à l'élection, trouva, par le respect dont on entourait les grands lignages, une forte cause de se perpétuer exclusivement dans quelques descendances. Sous certains rapports même, l'idée de suprématie d'espèce, consacrée par celle de famille...... conduisit les Arians-Grees à des résultats comparables à ceux que nous avons observés et --Égypte et dans l'Inde, c'est-à-dire que, cux aussi ils connurent les démarcations de castes et le 🖘 lois prohibitives des mélanges. Il y a plus : il 🤜 appliquèrent ces lois jusqu'aux derniers temp- s de leur existence politique. On cite des maisores s sacerdotales qui ne s'alliaient qu'entre elles, 🖝 🖘 la loi civile fut toujours dure pour les rejetor as des citoyens mariés à des étrangères. Cependars 7, je me hâte de le dire, ces restrictions étaient

faibles. Elles ne pouvaient avoir la même portée que les lois du Nil et de l'Arya-varta. La race arianc-grecque, malgré la conscience de sa supériorité d'essence et de facultés sur les populations sémitiques qui la pénétraient de toutes parts, avait ce désavantage d'être jeune d'expérience et de savoir, tandis que les autres étaient vieilles de civilisation. Ces dernières jouissaient, à son détriment, d'une supériorité extérieure qui ne permettnit pas de les dédaigner et de se refuser complétement à l'alliage. Le système des casles resta toujours à l'état d'embryon : il ne put se développer. L'hellénisme eut trop souvent intérét à permettre les mésalliances, et d'autres fois il se vit forcé de les subir. Sous ce double rap-Port, sa situation ressembla beaucoup à ce que fut plus tard celle des Germains.

Quoi qu'il en soit, l'idée nobiliaire se montra extrémement forte et puissante chez les Arians-Grecs. Le classement des citoyens ne se faisait que d'après la valeur de chaque descendance; les vertus individuelles venaient après (1). Je le répète donc : l'égalité était complétement pros-

<sup>(1)</sup> Il faut que cette doctrine nit été bien solidement attachée à l'esprit des tribus helléniques, par la partie ariane de leur sang, pariaque, dans la période démocratique et à Athènes même, la naisme conserva toujours du prix. M. Mc. Cullagh le reconnaît sans difficulté: a Regard for ancient lineage was, through every change of plight and policy, fast rooted in the Ionic mind. The old families remained every where, and even in the most democratic

crite. Chacun, se sentant sier de son extraction, ne voulait pas être confondu dans la foule.

Et de même que chacun prétendait être libre, honoré, admiré, chacun aussi visait à commander autant que possible. Il semble qu'une telle tendance dût être difficile à réaliser dans une société ainsi faite, que le roi lui-même, le pasteur du peuple, avant d'exprimer un avis, devait s'enquérir si cet avis convenait aux dieux, aux prêtres, aux gens de haute naissance, aux guerriers, au gros du peuple. Heureusement, il restait des ressources : il y avait l'esclave, l'ancien autochthone asservi, puis enfin les étrangers. Voyons d'abord ce qu'était l'esclave.

Pour premier point, la créature réduite à cette condition n'appartenait, dans aucun cas, à la cité. Tout homme né sur le sol consacré et de parents libres avait un droit imprescriptible à vivre libre lui-même. Sa servitude était illégitime, emportait le caractère de crime, ne durait pas, n'était pas. Si l'on réfléchit que la cité grecque primitive renfermait une natiou, une tribu particulière, et que cette nation, cette tribu, se considérant comme unique en son espèce, ne voyait le monde qu'en elle-même, on découvre dans cette prescription fondamentale la proclamation du principe que voici : « L'homme

a states, preserved certain political privileges and what they doubta less prized still more, certain social distinction. a (T. I, p. 239)

blanc n'est fait que pour l'indépendance et la domination; il ne doit pas subir, dans la perpétration de ses actes, la direction d'autrui. »

Cette loi, évidenment, n'est pas une invention locale. On la retrouve ailleurs, on la revoit dans toutes les constitutions sociales de la famille que l'on peut observer d'assez près pour se rendre compte des détails. J'en tire la conséquence que, suivant cette opinion, il n'était pas permis de réduire en servitude un homme blanc, c'est-à-dire un homme, et que l'oppression, quand elle était limitée aux individus des espèces noire et jaune, n'était pas censée constituer une violation de ce dogme de la loi naturelle.

Après la séparation des différentes descendances blanches, chaque nation s'étent imaginé, dans son isolement au milieu de multitudes inférieures ou métisses, être l'unique représentant de l'espèce, ne se fit aueun scrupule d'user des prérogatives de la force dans toute leur étendue, même sur les parents que l'on rencontrait et qui n'étaient plus reconnus pour tels, du moment qu'ils appartensient à d'autres rameaux. Ainsi, bien que, dans la règle, il ne dût y avoir que des esclaves jaunes et noirs, il s'en fit pourtant de métis et ensuite de blancs, par une corruption de la fâcheuse prescription autique dont ou avait involontairement altéré le sens, en en restreignant le bénésice aux seuls membres de la cité.

Une preuve sans réplique que cette interprétation est la bonne, c'est qu'en vertu d'une extension très-anciennement appliquée, on ne voulut pas non plus pour esclaves les habitants des colonies, ni les alliés, ni les peuples avec lesquels on avait des rapports d'hospitalité; et, plus tard encore, suivant une autre règle qui, au point de vue de la loi originelle, et dans un sens ethnique, n'était qu'une assimilation arbitraire, on étendit cette franchise à toutes les nations grecques.

Je vois ici une preuve que, dans l'Asie centrale, les peuples blancs, au temps de leur réunion, s'interdisaient de posséder leurs congénères, c'est-à-dire les hommes blancs; et les Arians-Grecs, observateurs incorrects de cette loi primordiale, ne consentaient pas davantage à asservir leurs congénères, c'est-à-dire leurs concitoyens.

En revanche, la situation des premiers possesseurs de l'Hellade, tels que les Hélotes et les Pénestes, ressemblait à du servage (1). La différence essentielle était que les populations soumises n'habitaient pas les demeu-



<sup>(1) «</sup> As a hirthright the Hellenes claimed both in peace and a war, exclusive sway; and their kings are depicted as endued a with unlimited power over the earth-born multitude, » (Mc. Cullagh, t. I, p. 6)

res (1) du guerrier ainsi que les esclaves : elles vivaient sous leurs toits particuliers, cultivant le sol et payant des redevances, comparables, en ceci, aux serfs du moyen âge. Pour achever la ressemblance, au-dessus de ces manants se plaçait une espèce de bourgeoisie également exclue de l'exercice des droits politiques, mais mieux traitée et plus riche que la classe des paysans. Ces hommes, Perrhèbes et Magnètes en Thessalie (2), et, en Laconie, Périakes, descendaient certainement de différentes catégories de vaincus. Ou bien ils avaient formé les classes supérieures de la société dissoute, ou bien ils s'étaient soumis volontairement et par capitulations.

Les étrangers domiciliés avaient des droits malogues; mais, en somme, esclaves, pénestes,



<sup>(4)</sup> Ces demeures étaient des citadelles chevaleresques entourées le cabanes. Elles dominaient les hauteurs et étaient construites en ragments énormes de rochers. Il est très-vraisemblable que les ités, à proprement parler, n'étaient que l'œuvre des colous cha-sanéens. (Mc. Cullagh, t. I, p. 22.) — Disons à ce propos qu'en talie on a trop longtemps attribué aux populations aborigènes ces astes et solides constructions nonmées pélasgiques ou cyclopéennes. Les tribus agricoles qui composaient ces races dites autochthones l'étaient nullement capables de concevoir ni d'exécuter de pareils abours, et en est d'autant plus autorisé à en reporter le mérite, soit ux Arians-Hellènes, soit même à leurs pères, les Titans, que, dans a l'éninsule, le souvenir des murailles cyclopéennes est intimament mi à celui des Tyrrhéniens. La porte de Mycènes est aussi une onstruction essentiellement hellénique.

<sup>(2)</sup> Grote, History of tireece, t. II, p. 570 et passin.

périœkes, étrangers, portaient le poids de la suprématie hellénique.

Telles étaient les institutions par lesquelles les Arians-Grecs, si amoureux de leur liberté personnelle et si jaloux de la conserver les uns visà-vis des autres, trouvaient à satisfaire, dans l'intérieur de l'État et hors des temps de guerre et de conquête, leur besoin de domination. Le guerrier renfermé dans sa maison y était roi. Sa compagne ariane, respectée de tous et de lui-même, avait aussi son parler franc devant le pasteur du peuple. Pareille à Clytemnestre, l'épouse grecque était assez hautaine. Froissée dans ses sentiments, elle savait punir comme la fille de Tyndare. Cette héroïne des temps primitifs (1) n'est pas autre que la femme altière aux cheveux blonds, aux yeux bleus, aux bras blancs, que nous avons déjà vue aux côtés des Pandavas, et que nous retrouverons chez les Celtes et dans les sorêts germaniques. Pour elle, l'obéissance passive n'était pas saite.

Cette noble et généreuse créature, assise vis-

<sup>(1)</sup> Grote, t. II, p. 113. — La semme grecque d'Homère est insimiment supérieure à l'épouse des âges civilisés ou sémitisés. Voir Pénélope, Hélène, dans l'Odyssée, et la reine des Phéaciens. Elle a, tout à la sois, plus de gravité, de considération et de liberté. Cette première institution s'était un peu conservée chez les Macédoniens. à en juger par le rôle que joue Olympias dans les affaires d'Alexandre. Comparer aussi les mœurs des Doriens de Sparte. (Rættiger. 1. II, p. 61.)

à-vis de son belliqueux époux, auprès du foyer domestique, apparaissait entourée d'enfants soumis jusqu'à la mort inclusivement aux volontés paternelles. Les fils et les filles marquaient, dans la maison, le premier degré de l'obéissance : des représentations de leur part n'étaient pas de mise. Mais, une fois sorti de la demeure des aleux, le fila allait fonder une autre souveraineté domestique, et pratiquait à son tour ce qu'il avait appria. Après les enfants vensient les esclaves: leur aituation subordonnée n'avait rien de trop pénible. Qu'ils eusseut été achetés pour un cortain poids d'argent ou d'or, ou acquis par échange en retour de taureaux et de génisses, au bien encore que le sort de la guerre les ett jetés aux mains de leurs vainqueurs comme épaves d'une ville prise d'assaut, les esclaves étaient plutôt des sujets que des êtres abandonnés à tous les caprices des propriétaires.

D'ailleurs, un des caractères saillants des sociétés jounes, c'est la mauvaise entente de ce qui est productif (1), et cette heureuse ignorance rendait assez douce l'existence des esclaves grecs. Soit que, confondus avec les serfs, ils gardassent

<sup>(1)</sup> Le préjugé général des races arianes engendre d'ailleurs cette incapacite : pour elles, la première notion du droit de pre-priete, c'est la conquête, et comme le dit très-bien un historien anglais : a The hellenic idea of property was spoil whether acquired by land or sea, a (Mc. Cullagh, t. l. p. 18.)

les troupeaux sur les rives du Pénée et de l'Achélous, soit que, dans l'intérieur du manoir, ils eussent à vaquer aux travaux sédentaires, et qu'on exigeait d'eux était minime, parce que les maîtres avaient eux-mêmes peu de besoins. Les repas étaient promptement apprêtés. Le chef du logis se chargeait, le plus souvent, de tuer les bœufs ou les moutons, et de jeter leurs quartiers dans les chaudières d'airain. Il y prenait plaisir. C'était une politesse envers ses hôtes que de ne pas laisser à des mains serviles le soin de leur bien-étre. Y avait-il à faire dans le domaine œvvre de maçon ou de charpentier, le maître encore ne dédaignait pas de manier la doloire et la hache. Fallait-il garder les troupeaux, il n'y répugnait pas davantage. Soigner les arbres du verger, les tailler, les émonder, il s'en chargent volontiers. En somme, les travaux des esclaves ne s'accomplissaient pas sans la participation du guerrier, tandis que les femmes, réunies autour de l'épouse, tissaient avec elle à la même toile, ou préparaient la laine des mémes toisons.

Rien donc ne contribuait nécessairement à empirer la condition de l'esclave, puisque tout labeur était assez honorable pour que le chef de la maison y prit une part constante. Puis il y avait au logis identite d'idées et de langue. Le guerrier n'en savait guere plus long que se

sorviteurs sur les choses du monde et de la vie. S'il arrivait un poête, un voyageur, un sage, qui, après le repas, ent quelques récits à faire entendre, les esclaves, rassemblés autour du foyer, avaient leur part de l'enseignement. Lour expérience se formait comme celle du plus noble bampion. Les conseils de leur vieillesse étaient que s'ils étaient sortis d'une souche libre et illustre.

Que restait-il donc au maître? Il lui restait outes les prérogatives d'honneur, et encore des rvantages positifs. Il était le seul homme de la naison, le pontife du foyer. Il avait seul le lroit d'offrir des sacrifices. Il défendait la comnunauté, et, couvert de ses armes, auperbement rêtu, prenait sa part de la liberté commune et lu respect rendu à tous les citoyens de la cité. Unis, encore une fois, à moins que son caracère ne fût exceptionnellement cruel, qu'il l'exercat sur ses entours l'action d'un insensé, ui la cupidité, ni la contume ne le portaient à pprimer son esclave, qui ne subismit d'autre nalbeur réol que celui d'être dominé. Les dieux (vaient-ils donne à ce serviteur un talent quelvonque, de la beauté ou de l'esprit, il devenait o conseiller, tenaît tête à chacun, et jouait le ôle du bossu phrygien chez Vanthus.

Ainsi l'Arian-Gree, souverain chez lui, homme bre sur la place publique, vrai seigneur féodal,



dominait sans réserve son entourage, enfants, serfs et bourgeois.

Tant que régna l'influence du Nord, les choses restèrent à peu près partout dans cette situation; mais lorsque les immigrations asiatiques, les révolutions de toute espèce arrivées à l'intérieur eurent troublé les rapports originaires, et que l'instinct sémitique commença à se faire plus fortement sentir, la scène changea tout à fait.

Pour premier point, la religion se compliqua. Depuis longtemps les simples notions arianes avaient été abandonnées. Sans doute elles étaient altérées déjà à l'époque où les Titans commencèrent à pénétrer dans la Grèce. Mais les croyances qui leur avaient succédé, assez spiritualistes encore, perdirent pied de plus en plus. Kronos, usurpateur, suivant la formule théologique, du sceptre d'Ouranos, fut à son tour détrôné par Jupiter. Des sanctuaires s'ouvrirent à l'infini, des pontificats inconnus jadis trouvèrent des croyants, et les rites les plus extravagants s'emparèrent de la faveur générale. On appelle, dans les écoles, cette fièvre d'idolâtrie l'aurore de la civilisation.

Je n'y contredis pas : il est certain que le génie asiatique était aussi mûr et même pourri que le génie arian-grec était inexpérimenté et ignorant de ses voies futures. Ce dernier, encore étourdi de la longue traite que venaient de faire ses auteurs



males à travers tant de pays et de basards, n'a pas encore trouvé le loisir de se rassiner. Je ne doute cependant pas que, s'il avait eu assez de temps pour se reconnaître avant de tember sous l'instuence assyrienne, il n'eût agi mieux, et de saçon à devancer la civilisation européenne. Il aurait pu saire entrer une plus grande part de son originalité dans les destinées des peuples hel-léniques. Peut-être aurait-il donné moins de hauteur à leurs triomphes artistiques; mais leur vie politique, plus digne, moins agitée, plus noble, plus respectable, aurait été beaucoup plus longue. Malheureusement, les masses arianes-grecques n'étaient pas comparables en nombre aux immigrations d'Asie (1).

Je ne date pas la révolution opérée dans les instincts des nations grecques du jour où se firent les mélanges avec les colonisations sémitiques, ou les établissements des Doriens dans le Péloponnèse, et, plus anciennement, ceux des Ioniens

(1) On a fait d'immenses progrès dans la compréhension de la mythologie bellénique. La distinction est parfaitement établie entre les dogmes, les cultes et les rites venus d'Asie et coux qui ent ou leurs sources dans des notions européennes. Ce qui reste à faire maintenant est d'une grande difficulté, mais aussi d'un grand intérêt. On sait que les mystères cabires et telchines sont sémitiques et que l'oracle dodonéen est, pour le fond du moins, d'institution septentrionale. Ce qu'il faudrait maintenant, c'est séparer les dounées arianes des mélanges finnois. La proportion de ces éléments religieux divers, sémitique, arian, finnique, donnerait la composition exacte du sang grec.



dans l'Attique. Je me contente de partir du moment où les résultats de tous ces saits modisierent la pondération des races. Alors l'ancien gouvernement monarchique prit fin. Cette forme de royauté équilibrée avec une grande liberté individuelle, par l'accord des pouvoirs publics, ne convenait plus au tempérament passionné, irrésléchi, incapable de modération, de la race métisse alors produite. Désormais, il sallait du nouveau. L'esprit asiatique était en état d'imposer à ce qui restait d'esprit arian un compromis conforme à ses besoins, et il put, tant il était fort, ne laisser à son associé que des apparences pour satisfaire ce goût de liberté si indélébile dans la nature blanche, que, quand la chose n'existe pas, c'est alors surtout qu'on cherche à mettre le mot en relief.

Au lieu de la pondération, on voulut de l'excessif. Le génie de Sem poussait à l'absolutisme complet. Le mouvement était irrésistible. Il ne s'agissait que de savoir entre quelles mains la puissance allait résider. La confier, telle qu'on la voulait faire, à un roi, à un citoyen élevé audessus de tous les autres, c'était demander l'impossible à des groupes hétérogènes qui n'avaient pas assez d'unité pour se réunir sur un terrain aussi étroit. L'idée répugnait aux traditions libérales des Arians. L'esprit sémitique, de son côté, n'avait pas de fortes raisons d'y tenir : il

était habitué aux formes républicaines en vigueur sur la côte de Chanaan. Incapable d'ailleurs de se plier à la régularité de l'hérédité dynastique (1), il ne souhaitait pas une institution qui, chez lui, n'avait jamais puisé son origine dans le choix libre du peuple, mais toujours dans la conquête et la violence, et, souvent, dans la violence étrangère. Je ne fais d'exception que pour le royaume juif. On imagina donc, en Grèce, de créer une personne fictive, la Patrie (2), et on ordonna au citoyen, par tout ce que l'homme peut imaginer de plus sacré et de plus redoutable, par la loi, le préjugé, le prestige de l'opinion publique, de sacrifier à cette abstraction ses goûts, ses idées, ses habitudes, jusqu'à ses relations les plus intimes, jusqu'à ses affections les plus naturelles, et cette abnégation de tous les jours, de tous les instants, ne fut que la menue monnaie de cette autre obligation qui consistait à donner, sur un signe, sans se per-

(1) « The heroic notion of the unity of the state being centred « in the royal line was already shaken. Many of the less potent « nobles saw, in the greater distribution of authority, a pathway « opened to their ambition. » (Mc. Cullagh, t. 1, p. 21.)

(2) « In the days of the monarchy the word which subsequently « was used to denote a city (πόλις) and finally a state, signified no « more than the castle of the prince. » (Mc. Cullagh, t. I, p. 22.)— De même, à notre époque féodale, on n'employait guère le mot patrie, qui ne nous est vraiment revenu que lorsque les couches galloromaines ont relevé la tête et joué un rôle dans la politique. C'est avec leur triomphe que le patriotisme a recommencé à être une vertu.

mettre un murmure, sa dignité, sa fortune et sa vie, aussitôt que cette même patrie était censée vous les demander.

L'individu, la patrie l'enlevait à l'éducation domestique pour le livrer nu, dans un gymnase, aux immondes convoitises de maîtres choisis par elle. Devenu homme, elle le mariait quand elle voulait. Quand elle voulait aussi, elle lui reprenait sa femme pour la transmettre à un autre, ou lui attribuait des ensants qui n'étaient pas de lui, ou encore ses enfants propres, elle les envoyait continuer une samille près de s'éteindre. Possédait-il un meuble dont la forme n'agréait pas à la patrie, la patrie confisquait l'objet scandaleux et en punissait sévèrement le propriétaire. Votre lyre comptait une corde, deux de plus que la patrie ne le trouvait bon, l'exil. Enfin, le bruit se répandait-il que le triste citoyen ainsi morigéné obéissait trop bien aux caprices incessants, constamment renouvelés de son despote nerveux et acariâtre, en un mot, pouvait-on, non pas même prouver, mais penser qu'il était immodérément honnête homme, la patrie, perdant patience, lui mettait la besacc sur le dos, le saisait saisir et conduire, malsaiteur d'un nouveau genre, à la frontière la plus voisine, en lui disant : Va et ne reviens plus!

Si, contre tant et de si effroyables exigences, la victime, cependant un peu émue, tentait de regimber, ne sût-ce qu'en paroles, il y avait la mort, souvent avec tortures, le déshonneur, la ruine certaine de la samille entière du coupable, qui, repoussée par tous les gens assez vertueux pour s'indigner du crime, mais non pas assez pour encourir le châtiment d'Aristide, devait s'estimer très-heureuse d'échapper à l'indignation, aux pierres et aux couteaux de tous les patriotes de carresours.

En récompense d'une abnégation si grande, on demande si la patrie accordait des compensations suffisamment magnifiques? Sans doute: elle autorisait pleinement chacun à dire de luimême, en délirant d'orgueil : Je suis Athénien, je suis Lacédémonien, Thébain, Argien, Corinthien, titres sastueux, appréciés, au-dessus de tous les autres, au long d'un rayon de dix lieues carrées, et qui, au delà et dans le pays grec même, pouvait, sous certaines circonstances, valoir le fouet ou la corde à qui s'en serait pavané. En tous cas, c'était une garantie de haine et de mépris. Pour surcrott d'avantages, le citoyen se flattait hautement d'être libre, parce qu'il n'était pas soumis à un homme, et que, s'il rampait avec une servilité sans égale, c'était aux pieds de la patrie. Troisième et dernière prérogative : s'il obéissait à des lois qui n'émanaient pas de l'étranger, ce bonheur, tout à sait indépendant du mérite intrinsèque de la législation, s'appelait

posséder l'isonomie, et passait pour incomparable. Voilà tous les dédommagements, et encore n'ai-je pas épuisé la liste des charges (1).

Le mot patrie couvrait en définitive une pure théorie. La patrie n'était pas de chair et d'os. Elle ne parlait pas, elle ne marchait pas, elle ne commandait pas de vive voix, et quand elle rudoyait, on ne pouvait pas s'excuser parlant à sa personne. L'expérience de tous les siècles a démontré qu'il n'est pire tyrannie que celle qui s'exerce au profit des fictions, êtres de leur nature insensibles, impitoyables, et d'une impudence saus bornes dans leurs prétentions. Pourquoi? C'est que les fictions, incapables de veiller elles-mêmes à leurs intérêts, délèguent leurs pouvoirs à des mandataires. Ceux-ci, n'étant pas censés agir par égoïsme, acquièrent le droit de commettre les plus grandes énormités. Ils sont toujours innocents lorsqu'ils frappent au nom de l'idole dont ils se disent les prêtres.

(1) Les modernes admirateurs du patriotisme grec l'exposent tous, a peu de chose près, comme M. Mc. Cullagh. Voilà la définition de cet économiste : a llowever they (the greek states) might differ is a internal forms, the but of all was to make every free man feel a himself a part of the state and so to organise the state as to a concentrate its power, when required, in favour of the least of a its injured members or for the punishment of the most powerful a contemner of the law. n (Mc. Cullagh, t. I, p. 142., — Ces principes la peuvent s'écrire ou se dire; mais personne, syant le sens commun, n'ignore qu'ils sont impraticables, et, par conséquent, ne valent pas ce qu'ils coûtent.

Il fallait des représentants à la patrie. Le sentiment arian, qui n'avait pu résister à l'importation de cette monstruosité chananéenne, fut assez séduit par la proposition de confier la délégation suprême aux plus nobles familles de l'État, point de vue conforme à ses idées naturelles. A la vérité, dans les époques où il avait été livré à lui-même, il n'avait jamais admis que les vénérables distinctions de la naissance constituassent un droit exclusif au gouvernement des citoyens. Désormais il était assez perverti pour admettre et subir les doctrines absolues, et soit que l'on conservât, dans les nouvelles constitutions, un ou deux magistrats suprêmes appelés tantôt rois, tantôt archontes, soit que la puissance exécutive résidat dans un conseil de nobles, l'omnipotence acquise à la patrie sut exercée uniquement par les chefs des grandes familles; en un mot, le gouvernement des cités grecques se modela complétement sur celui des villes phéniciennes.

Avant d'aller plus loin, il est indispensable d'intercaler ici une observation d'une haute importance. Tout ce qui précède s'applique à la Grèce savante, civilisée, à demi et même déjà plus qu'à demi sémitique. Pour la Grèce septentrionale, dominatrice aux premiers ages, et, en ce moment, retombée dans l'ombre, les faits que j'expose ne la concernent nullement. Cette

partie du territoire, restée beaucoup plus ariane que l'autre, avait vu ses domaines se circonscrire.

La frontière sud, envahie par les populations sémitisées, s'était resserrée. Plus on montait vers le nord, plus l'ancien sang grec avait conservé de pureté. Mais, en somme, la Thessalie était elle-même déjà souillée, et il fallait arriver jusqu'à la Macédoine et à l'Épire pour se retrouver au milieu des traditions anciennes.

Au nord-est et au nord-ouest, ces provinces avaient également perdu un voisinage ami. Les Thraces et les Illyriens, envahis et transformés par les Celtes et les Slaves, ne se comptaient plus comme Arians. Cependant le contact de leurs éléments blancs, mêlés de jaunes, n'avait pas pour les Grecs septentrionaux les suites à la fois fébriles et débilitantes qui caractérisaient les immixtions asiatiques du sud.

Ainsi limités, les Macédoniens et les Épirotes se maintinrent plus fidèles aux instincts de la race primitive. Le pouvoir royal se conserva chez eux : la forme républicaine leur demeura inconnue aussi bien que l'exagération de puissance accordée au dominateur abstrait appelé la patrie. On ne pratiqua pas, dans ces contrées peu vantées, le grand perfectionnement attique. En revanche, on se gouverna noblement avec des notions de liberté qui possédaient en utilité réelle



l'équivalent de ce qu'elles avaient de moins en arrogance. On ne sit pas tant parler de soi; mais on ne vécut pas non plus d'une existence de catastrophes. Bres, même dans le temps où les Grecs du sud, ayant peu conscience de l'impureté de leur sang, se demandaient entre eux si vraiment les Macédoniens et leurs alliés valaient la peine d'être considérés comme des compatriotes et non comme des demi-barbares, ils n'osèrent jamais contester à ces peuples un grand et brillant courage et une habileté soutenue dans l'art de la guerre. Ces nations peu estimées avaient encore un autre mérite dont on ne s'apercevait pas alors, et qui, plus tard, devait se rendre de luimême remarquable: c'est que, tandis que la Grèce sémitique ne pouvait, au prix de torrents de sang, souder ensemble ses antipathiques nationalités éparses, les Macédoniens possédaient une cohésion et une force d'attraction qui s'exerçaient avec succès, et, de proche en proche, tendaient à agrandir la splière de leur puissance en y incorporant les peuples voisins. Sur ce point, ils suivaient exactement, et par les mêmes motifs ethniques, la destinée de leurs parents, les Arians iraniens, que nous avons vus réunir de même et concentrer les populations congénères avant de marcher à la conquête des États assyriens. Ainsi, le flambeau arian, j'entends le flambeau politique, brûlait réellement, hien que sans éclairs

et sans éclats, dans les montagnes macédoniennes. En cherchant dans toute la Grèce, on ne le voit plus exister que là.

Je reviens au sud. Le pouvoir absolu de la patric fut donc délégué à des corps aristocratiques, aux meilleurs des hommes, suivant l'expression grecque (1), et ils l'exercèrent naturellement, comme ce pouvoir absolu et sans réplique pouvait être exercé, avec une apreté digne de la côte d'Asie. Si les populations avaient encore été arianes, il en serait résulté de grandes convulsions, et, après un temps d'essai plus ou moins prolongé, la race aurait rejeté unanimement un régime mal fait pour elle. Mais la tourbe plus qu'à demi sémitique ne pouvait avoir de ces délicatesses. Elle ne devait jamais s'en prendre à l'essence du système, et jamais, en effet, il n'y eut en Grèce, jusqu'aux derniers jours, la moindre insurrection ni des grands ni du peuple contre le régime arbitraire. Toute la discussion resta bornée à cette considération secondaire, de savoir à

<sup>(1)</sup> On les appelait aussi, comme chez nous, les gens bien nés, sòπατρίδαι. Ces nobles ont laissé quelques noms. On connaît encore les Codrides, les Médontides, les Alcméonides, les Géphyres d'Athènes; les Penthélides de Mitylène, les Basilides d'Érythrée, les Néléides de Milet, les Bacchiades de Corinthe, les Ctésippides d'Épidaure, les Ératides de Rhodes, les Hippotadées de Cos et de Cnide, les Aleuades de Larisse, les Opheltiades et les Kléonymides de Thèbes; les Deucalionides, qui avaient régné à Delphes depuis l'arrivée de leur éponyme. (Mac Cullagh, t. I, p. 15.)

qui devait appartenir la délégation omnipotente.

Les nobles, arguant du droit de premier occupant, appuyaient leurs prétentions sur la possession traditionnelle, et ils éprouvèrent combien cette doctrine était difficile à maintenir en face d'un danger permanent, inhérent aux sources mêmes du système, et qui naissait de l'absolutisme. Toute chose violente possède en soi une force d'une nature spéciale : cette force, par ses écarts ou même son usage simple, produit des périls qui ne peuvent être conjurés qu'au prix d'une tension permanente. Or, l'unique moyen de réaliser cette immobilité se trouve dans une concentration énergique. C'est pourquoi la délégation des pouvoirs illimités de la patrie penchait constamment à se résumer entre les mains d'un seul homme. Ainsi, pour combattre une nuée d'inconvénients, on se mettait à perpétuité sous le coup d'un autre embarras jugé très-redoutable, fort détesté, maudit par toutes les générations, et qu'on nomma la tyrannie.

L'origine et la fondation de la tyrannie étaient aussi faciles à découvrir et à prévoir qu'impossibles à empêcher. Lorsque, par suite de l'état de compétition perpétuelle des cités, la patrie périclitait, ce n'était plus un conseil de nobles qui se trouvait capable de faire face à une crise : c'était un citoyen seul qui, bon gré, mal gré,

gré, absorbait l'action gouvernementale. Dès ce moment, chacun pouvait se demander si, le danger passé, le sauveur consentirait à lâcher la délégation, et, au lieu de faire frémir tout le monde, s'en retournerait frémir lui-même du trop grand service qu'il avait rendu à la patrie.

Autre cas: un citoyen était riche, puissant, considéré; sa haute position portait nécessairement ombrage aux nobles. Impossible de ne pas lui laisser deviner quelque chose de cette méfiance. A moins d'être aveugle, il s'apercevait qu'un jour ou l'autre un piége lui serait tendu, qu'il y tomberait, et qu'il serait victime d'une proscription proportionnée en dureté à l'éclat de ses mérites, à l'importance de sa fortune, à l'étendue de son crédit. Plus donc il avait de moyens de renverser l'autorité légitime et de prendre sa place, plus il avait de raisons de n'y pas manquer. A défaut d'ambition, il y allait de son bien et de sa tête (1). Il s'ensuivit que

(1) Tent que toutes les republiques furent aristocratiques, et là et elles le restèrent, les tyrans sortirent des meisons nobles. Le régime de la democratie fit naître les tyrans parmi les meneus libé-

raux, ceux qu'on appeleir plupart, beaux diseurs mais que n'avaient pe préféraient prendre l gages, les tyrans surg C'est dans la penture-



le prétende dux republicant des villes grandes fot prompte descriptionness récipes par l'accomme infritable des recommes, et de son désent inne l'acception se remove de regule

Annihit que repunt un result de se ranguar de ce qui en un remanent que som le gravartement legal du se manguar de voir l'anlorité encement. en la declarat différence de
l'organisation réguliere des Macadament et des
l'organisation réguliere des Macadament et des
l'organisation réguliere des Macadaments des
l'organisations régulieres des Macadaments des
l'organisations régulieres des macadaments des
littes gouvernees.

En se montrant sa sévère pour l'asserpation. on surait du réfléchir que le pouvoir des tyrans nétait pas une extension de l'ancien pouvoir : ce nétait rien de plus que les droits dont la patrie ratait en tout temps investie. Le tyrau, si atroce fit-il, n'aurait rien su pratiquer qui, un jour ou l'astre, n'eût déjà été mis en usage par l'administration normale. Ses prescriptions pouvaient sembler absurdes ou vexatoires; toutefois, la patrie avait eu la primeur de l'invention. Le tyran de se hasardait pas dans un seul sentier que les conseils républicains n'eussent frayé déjà.

Chevaller, la Paux, etc., etc. La tyrannie fut in lèpre cont in a souffrir sans pauvoir la leur essance.

On se rabattait sur ceci, que les excès de l'u-

surpateur ne profitaient qu'à lui, et qu'au contraire, les sacrifices demandés par les souverains à têtes multiples revenaient au bien général. L'objection est assez vide. Les gouvernements légaux, pour être composés d'une agrégation d'hommes, n'en étaient pas moins un assemblage sans frein d'ambitions, de vanités, de passions, de préjugés humains. L'oppression pratiquée par eux était d'aussi belle et bonne étoffe que celle d'un seul chef; elle avait le même vice moral, elle dégradait tout autant ses victimes. Peu m'importe si c'est Pisistrate ou les Alcméonides qui, suivant leur caprice, peuvent me dépouiller, me violenter, me déshonorer, me tuer; dès que je sais qu'une prérogative si épouvantable existe au-dessus de ma tête, je tremble, je m'abaisse; mes mains se joignent suppliantes; je n'ai plus la conscience d'être un homme, relevant de la raison et de l'équité. Auprès de Pisietrate, une fantaisie inattendue peut me perdre; auprès des Alcméonides, c'est un hasard de majorité. Avec ou sans la tyrannie, le gouvernement des cités grecques était exécrable, honteux, parce que, dans quelques mains qu'il tombât, il ne supposait pas l'existence d'un droit inhérent à la personne du gouverné, parce qu'il était sudessus de toute loi naturelle, parce qu'il vensil en droite ligne de la théorie assyrienne, parce que ses racines premières, certaines, bien qu'il



naperçues, plongeaient dans l'avilissante conception que les races noires se font de l'autorité.

Il arriva, mais très-souvent! que ces tyrans, si axécrés, si abhorrés des peuples grecs, les gouvernèrent pourtant avec beaucoup plus de douveur et de sagesse que leurs assemblées politiques. Guidé par un sens juste, le possesseur mique d'un droit absolu se contente aisément l'une certaine part dans cette omnipotence, et trouve tout à la fois peu de plaisir et point d'intérêt à tendre ses prérogatives jusqu'à les faire rompre. Cette réserve heureuse n'a jamuis chance de se rencontrer dans des corps constitués, toujours enclins, au contraire, à agrandir leurs attributions, et en Grèce tout y conviait les magistratures, rien ne les en écartait.

Néanmoins, malgré les services que les tyrans pouvaient rendre et la douceur de leur joug, le point d'honneur voulait qu'ils fussent maudits: il fallait donc que cela fût. Leurs règnes étaient un enchaînement de conspirations et de supplices. Rarement ils se maintenaient jusqu'à leur mort, plus rarement encore leurs enfants héritaient de leursceptre (1). Cette terrible expérience n'empéchait pas que la nature même des choses

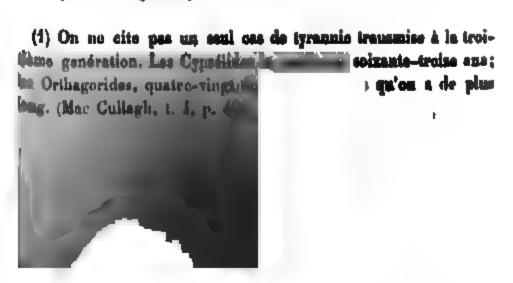

ne suscitât sans cesse des successeurs aux tyrans dépossédés. C'est ainsi que ce que je disais tout à l'heure se vérifiait : le gouvernement était la règle, la tyrannie l'exception, et l'exception apparaissait beaucoup plus fréquemment que la règle.

Tandis que les pays grecs avaient ainsi tant de peine à conserver ou à reconquérir leur état légal, le courant sémitique y augmentait toujours. Il se continuait, s'accélérait et devait amener ainsi, dans la constitution de l'État, des modifications analogues à celles que nous avons observées dans les villes phéniciennes. De proche en proche, tous les pays helléniques du sud furent gagnés par sa prédominance. Cependant les points atteints les premiers, ce furent les établissements de la côte ionienne et l'Attique (1).

Sans doute, les grandes immigrations, les colouisations compactes, avaient cessé depuis longtemps; mais ce qui avait acquis à leur place une

(1) « With the industrial growth of the commonwealth, the « resident aliens, or, as they were termed, metocci, grew in « number and consideration. They were more numerous st « Athens than in any other state. » (Mac Cullagh, t. I, p. 255.)— Une preuve bien frappante de l'omnipotence de la civilisation sintique, dans la Grèce méridionale, se trouve en ceci, que le système monétaire et des poids et mesures introduit au 947 par Philippe pois d'Argos, et qui s'appelait éginétique pour avoir été pratiqué de puis plus longtemps à Égine, était tout à fait identique à celui qui connaissaient los Assyriens, les Hébreux, etc. Burch l'a selicitment établi. (Grote, History of " pare, t. II, p. 600.)

extension enorme, c'était l'établissement individuel de gens de toutes classes et de tous états. L'exclusivisme jaloux de la cité, né de l'instinct confus des prééminences ethniques, avait essayé en vain de rejeter tout nouveau venu en dehors des droits politiques : rien n'avait pu arrêter l'invasion du sang étranger. Il s'infiltrait par mille différentes voies dans les veines des citoyens. Les familles les plus nobles, dejà bien metisses, quand elles n'étaient pas purement chananciennes, comme les Géphyres, perdaient de plus en plus leur mérite généalogique. Le plus grand nombre d'ailleurs s'éteignait; le reste s'appauvrissait et tombait dans le flot devorant de la population mélangée. Celle-ci allait se multipliant partout, grace au mouvement créé par le commerce, le plaisir, la paix, la guerre.

L'aristocratie devint infiniment moins forte. Les classes moyennes gagnèrent en influence.

On se demanda un jour pourquoi les nobles représentaient seuls la patrie, et pourquoi les riches n'en pouvaient faire autant 1'.

Les nobles, il est vrai, ne possédaient plus guère

<sup>(</sup>I) Cotte question sus passes un peu partout en tirère au delà de l'Ibenalie; mais les classes moyennes ne remportèrent pas partent la victoire. Dans le nord, à l'hespies, à Orchomène, à l'hèbes, què des constits sanglants, la noblesse maintint sa suprematie. A l'hèbes, an contraire, elle se trabit elle-même. On remarquers partents je nomme étnient beaucoup moins semitimes que l'imagé. (Mac Cullagh, 1, 1, p. 51.)

de noblesse, puisque beaucoup de leurs concitoyens en avaient autant qu'eux (1). Le sang sémitique prédominait dans les chaumières : il avait gagné aussi les palais.

Il s'ensuivit des convulsions violentes, et les riches bientôt l'emportèrent (2). Mais à peine étaient-ils maîtres de manœuvrer à leur tour le despotisme de la patrie, à peine avaient-ils entrepris, à la place de leurs rivaux dépossédés, l'éternelle et malheureuse défense de l'ordre légal contre la tyrannie pullulante, que le gros des citoyens posa de nouveau la question soumise na guère aux grands du pays (3), se trouva également

- (1) Graduellement aussi, ils avaient perdu la prépondérance que donnent la possession du sol et la suprématie de richesse. Cependent la loi leur avait longtemps garanti le premier point, et, dans beaucoup d'États, à Milet, à Corinthe, à Samos, à Chalcis. à Égine. ils avaient, de bonne heure, admis que faire le commerce ce n'était pas déroger. Ce principe ne fut cependant jamais accepté d'une manière générale. (Mac Cullagh, t. I, p. 23.) Très-promptement aussi, les grandes familles belléniques, considérant l'influence et les gros revenus de certaines races plébéiennes, s'étaient alliées et les et ainsi dégradées. (Bid., t. I, p. 25.)
- 2, Sur quelques points, cette victoire ne s'opéra pas sans trasition, et l'on vit certaines villes se saire une constitution où le povoir était remis à deux conseils : l'un, la ghérousie (12000), était l' collège des nobles : l'autre, le boulé (2007), l'assemblée des riches. 'Mac Cullagh, t. I, p. 26., — Ce sont les deux chambres du sistème parlementaire anglais.
- (3) A Comes, tout homme possédant un chevai avait soit dans l'assemblée. A Éphese et à Érythrée, où l'on pratiquait une sorte de régime représentatif, des députés du peuple siegesient avec la noblesse. Mac Cullagh. t. I. p. 25



digne de gouverner et battit en brèche la position des timocrates. Et quand une sois le simple peuple eut mis le pied sur cette pente, l'État ne put s'y retenir. Il devint clair qu'après les citoyens pauvres allaient venir et réclamer les demi-citoyens, les étrangers domiciliés, les esclaves, la tourbe.

Arrêtons-nous ici un moment, et considérons une autre face du sujet.

La seule et souvent déterminante excuse que peut présenter de son existence prolongée un régime arbitraire et violent, c'est la nécessité d'être fort pour agir contre l'étranger ou dominer à l'intérieur. Le système grec donnait-il au moins ce résultat?

Il avait trois difficultés à résoudre : d'abord celle qui ressortait de sa situation vis-àvis du reste du monde civilisé, c'est-à-dire de l'Asie; puis les relations des États grecs entre eux; enfin, la politique intérieure de chaque cité souveraine.

Nous savons déjà que l'attitude de la Grèce entière envers le grand roi était toute de soumission et d'humilité. De Thèbes, de Sparte, d'Athènes, de partout, des ambassades ne faisaient qu'aller à Suse ou en revenir, sollicitant ou débattant les arrêts du souverain des Perses sur les démèlés des villes grecques entre elles. On ne courait même pas jusqu'au maître. La protection d'un satrape de la côte suffisait pour

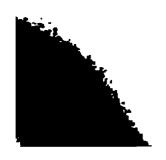

assurer à la politique d'une localité une grande prépondérance sur ses rivales. Tissapherne ordonnait, et, inquiètes des suites d'une désobéissance, les républiques silencieuses obéissaient à Tissapherne. Ainsi cette force extrême concentrée dans l'État ne contrariait pas la tendance de l'élément sémitique grec à subir l'influence de la masse asiatique. Si l'annexion tardait, c'est que les restes du sang arian maintenaient encore des motifs suffisants de séparation nationale. Mais ce préservatif allait s'épuisant dans le sud. On pouvait prévoir le jour où l'Hellade et la Perse allaient se réunir.

Avec leurs violents préjugés d'isonomie, les villes grecques, cramponnées à leurs petits despotismes patriotiques, marchaient à l'encontre des tendances arianes: il n'était pas question pour elles de simplifier les rapports politiques en agglomérant plusieurs États en un seul. Ce qui se faisait en Macédoine trouvait un contraste parfait dans le travail du reste de la Grèce. Aucune cité ne songeait à dominer un grand territoire. Toutes voulaient s'agrandir elles-mêmes matériellement, et n'avaient à proposer à leurs voisins que l'anéantissement. Ainsi, lorsque les expéditions des Lacédémoniens (1) réussissaient, la fin était pour

(1) C'est ce qui rendant les naturalisations d'étrangers fort difficiles dans les États doriens, « A rigid exclusiveness characterised » several greek communities, the most opposites in almost ever!



aincus d'aller grossir les troupeaux d'ess des triomphateurs. On conçoit que chase défendit jusqu'à la dernière extrémité. le fusion possible. Ces Grecs élégants du s de Périclès entendaient la guerre en sau-. Le massacre couronnait toutes les vics. C'était chose reçue que le dévouement si i à la patrie ne pouvait amener chaque ville se traîner dans un cercle étroit de succès onds et de défaites désastreuses (1).

political sentiment. The people of Megara boasted that had never conceded the right of citizenship to any foreigner lercules. But Sybaris and Athens are said to have acted wise; and the interest of Corinth, not to speak of less immet mercantile states, tended in the like direction.» (Mac Cult., p. 256.) — Les mélanges n'en avaient pus moins lieu, se plus lentement, chez les nations de race dorique. Les ations et l'isonomie de ces peuples ne durèrent qu'un peuplus les des autres.

A. Bæckh, grand partisan de la liberté athénienne, fait le iste tableau des conséquences de la ligue hellénique formée présidence de la ville de Minerve, et que la politique du roulait faire tourner à l'avantage de l'État, tel qu'on le mait alors. Le trésor commun, d'abord déposé dans le de Délos, fut apporté à Athènes. On employa les contribunquelles des villes alliées à payer le peuple affamé d'assemon en construisit des monuments, on en fit des statues, on des tableaux. Tout naturellement on ne laissa passer guère pe sans déclarer les contributions insuffisantes. Les cités irées furent accablées d'impôts, et, pour bien dire, pillées. I les rendre souples, le peuple d'Athènes s'arroges sur elles it de vie et de mort. Il y eut des révoltes; on massacra ce put des populations rebelles, et le reste fut jeté en esclavage.

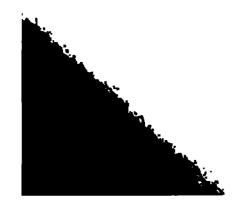

Au bout des premiers, la ruine de l'ennemi; au bout des secondes, celle des citoyens. Pas le moindre espoir de s'entendre jamais, et la certitude de ne rien fonder de grand.

Et à quoi aboutissait de son côté la politique intérieure? Nous l'avons vu : sur dix ans, six de tyrannie, le reste de débats, de querelles, de proscriptions et de carnages entre l'aristocratie et les riches, entre les riches et le peuple. Quand, dans une ville, tel parti triomphait, tel autre srait au sein des cités voisines, recrutant des ennemis à ses adversaires trop heureux. Toujours un citoyen grec revenait d'exil ou faisait son paquel pour y aller. De sorte que ce gouvernement d'exigences, cette perpétuelle mise sur pied de la force publique, cette monstruosité morale que présentait l'existence d'un système politique dont la gloire était de ne rien respecter des droits de l'individu, aboutissait à quoi? A laisser

Plusieurs nations, dégoûtées de ce genre de vio, s'embarquèrent sur leurs vaisseaux et s'enfuirent ailleurs. Les Athénieus, charmés, peuplèrent à leur gré les terrains vacants. Voilà ce qu'on appeleit, dans l'antiquité grecque, le protectorat et l'alliance; car, il ne feut pas s'y tromper, c'est l'état d'amitié que je vieus de dépendre d'après les doctes pages de M. Bonckh. De mille cités alliées que compte Aristophane dans les Guépes, il n'en restait plus que treis qui fussent libres à la fin de la guerre du Péloponèse; Chios. Mytilène de Leabos et Méthymne. Le reste était non pas autimilé à ses maîtres, non pas même sujet, mais autervi dans touts la rigueur du mot. (Die Staatshaushaltung der Athèner, t. la p. 443.)

influence perse grossir sans obstacle, à perpéuer le fractionnement de nationalités qui, résulant de combinaisons inégales dans les éléments thuiques, empêchaient déjà les peuples grecs le marcher du même pas et de progresser dans a même mesure. Grâce à une si terrible contraction de l'esprit de chaque localité, la réunion de la race était rendue impossible.

Enfin, à la puissance extérieure annulée ou paralysée venait aussi se joindre l'incapacité d'organiser la tranquillité intérieure. C'est un triste bilan, et pour en faire l'objet de l'admiration des siècles, il a fallu l'éloquence admirable des historiens nationaux. Sous peine de passer pour des monstres, ces habiles artistes n'étaient pas libres de discuter, bien moins encore de blamer le révoltant despotisme de la patrie. Je ne crois même pas que la magnificence de leurs périodes aurait suffi à elle seule à égarer le bon sens des époques modernes dans une puérile extase, si l'esprit tortu des pédants et la mauvaise foi des réveurs théoriciens ne s'étaient ligués pour Obtenir ce résultat et recommander l'anarchie Athénienne à l'imitation de nos sociétés.

L'intérêt que prirent à cette affaire les entrepreneurs de renommées était bien naturel. Les uns trouvaient la chose belle, parce qu'elle était pliquée en grec; les autres, parce qu'elle allait l'encontre de toutes les idées nouveiles sur le



juste et l'injuste. Toutes les idées, ce n'est pas trop dire: car, au tableau que je viens de tracer, il me reste encore à ajouter quels effroyables effets l'absolutisme patriotique produisait sur les mœurs.

En substituant l'orgueil factice du citoyen au légitime sentiment de dignité de la créature pensante, le système grec pervertissait complétement la vérité morale, et comme, suivant lui, tout œ qui était fait en vue de la patrie était bien, également rien n'était bien qui n'avait pas obtenu l'approbation, la sanction de ce maître. Toutes les questions de conscience demeuraient irrésolués dans l'esprit aussi longtemps qu'on ne savait ce que la patrie ordonnait qu'on en pensât. On n'était pas libre de suivre là-dessus une donnée plus sérieuse, plus rigoureuse, moins variable, qu'à défaut d'une loi religieuse épurée, l'homme arian cût trouvée jadis dans sa raison.

Ainsi, par exemple, le respect de la propriété était-il, oui ou non, d'obligation stricte? En général, oui; mais, non, si l'on volait bien, si, pour déguiser le vol, on savait à propos et avec fermeté y ajouter le mensonge, la ruse, la fourberie ou la violence. Dans ce cas, le vol devenait une action d'éclat, recommandée, prisée, et le voleur ne passait pas pour un homme ordinaire. Était-il bien de garder la fidélité conjugale? A dire vrai, ce n'était pas crime. Mais si un époux s'at-

chait à tel point à sa femme, qu'il prit plaisir vivre un peu plus sous son toit que sur la lace publique, le magistrat s'en inquiétait et un hâtiment exemplaire menaçait le coupable.

Je passe sur les résultats de l'éducation publique, je ne dis rien des concours de jeunes filles sues dans le Stade, je n'insiste pas sur cette raltation officielle de la beauté physique dont e but reconnu était d'établir pour l'État des haras à citoyens vertement taillés, corsés et vigoureux; mais je dis que la fin de toute cette bestialité était de créer un ramas de misérables sans foi, sans probité, sans pudeur, sans humanité, capables de toutes les infamies, et façonnés d'avance, esclaves qu'ils étaient, à l'acceptation de toutes les turpitudes. Je renvoie là-dessus aux dialogues du Démos d'Aristophane avec ses valets (1).

<sup>(1)</sup> Il est facile de juger des résultats que le régime de la démocratie avait amenés à Athènes. A l'époque de Cécrops, l'Attique Passe pour avoir eu 20,000 habitants. Sous Périclès, elle en comptait quelque chose de moins, et quand, avec les Macédoniens, 'isenomie véritable eut été remplacée par la domination étrangère, a cité présenta, dans les dénombrements, les chiffres que voici : 14,000 citoyens, 10,000 métæques ou étrangers domiciliés, et 100,000 esclaves. (Clarac, Manuel de l'histoire de l'art chez tes inciens, in-12; Paris, 1847; 1re partie, p. 318.)— Ce renseignement statistique, comme ce que j'aurai occasion de dire plus tard e la situation de la Rome royale comparée à la Rome consulaire, sit, à lui seul, justice de toutes les opinions qui out eu cours chez depuis trois cents ans sur le mérite relatif des différents gou-

Le peuple grec, parce qu'il était arian, avait trop de bon sens, et parce qu'il était sémite, avait trop d'esprit, pour ne pas sentir que sa situation ne valait rien et qu'il devait y avoir mieux en fait d'organisation politique. Mais par la raison que le contenu ne saurait embrasser le contenant, le peuple grec ne se mettait pas en dehors de lui-même et ne se haussait pas jusqu'à comprendre que la source du mal était dans l'absolutisme hébétant du principe gouvernemental. Il en cherchait vainement le remède dans les moyens secondaires. A la plus belle époque, entre la bataille de Marathon et la guerre du Péloponèse, tous les hommes éminents inclinaient vers l'opinion vague que nous appellerions aujourd'hui conservatrice. Ils n'étaient pas aristocrates, dans le sens vrai du mot (1). Ni Eschyle ni Aristophane ne souhaitaient le rétablissement de l'archontat perpétuel ou décennal; mais ils croyaient que, dans les mains des riches, le gouvernement avait quelque chance de fonctionner avec plus de régularité que lorsqu'il était abandonné aux matelots du Pirée et aux fainéants déguenillés du Pnyx.

vernements de l'antiquité. (Voir aussi Bœckh, die Staatshaushaltung der Athener, t. I, p. 35 et passim.) — Ce savant entre dans des détails qui concordent avec l'opinion de Clarac.

(1) Il y a des observations intéressantes sur ce point dans l'introduction que M. Droysen a mise en tête de sa traduction d'Eschyle. Aschylose Werke, in-12, zw. Aufl.; Berlin, 1841.)



Ils n'avaient certainement pas tort. Plus de lumières étaient à trouver dans la noble maison de Xénophon que chez l'intrigant corroyeur de la comédie des Chevaliers. Mais, au fond, le gouvernement de la bourgeoisie et des riches se fûtil consolidé, le vice radical du système n'en subsistait pas moins. Je veux croire que les affaires auraient été conduites avec moins de passion, les finances gérées avec plus d'économie; la nation n'en serait pas devenue d'un seul point meilleure, sa politique extérieure plus équitable et plus forte, et l'ensemble de sa destinée différent.

Personne ne s'aperçut du véritable mal et ne pouvait s'en apercevoir, puisque ce mal tenait à la constitution intime des races helléniques. Tous les inventeurs de systèmes nouveaux, à commencer par Platon, passèrent à côté, sans le soupçonper; que dis-je? ils le prirent, au contraire, pour élément principal de leurs plans de réforme. Socrate fournit peut-être l'unique exception. En cherchant à rendre l'idée du vice et de la vertu iodépendante de l'intérêt politique, et à élever l'homme intérieur à côté et en dehors du ciloyen, ce rhéteur avait au moins entrevu la dissiculté. Aussi je comprends que la patrie ne lui ait pas fait grâce, et je ne m'étonne nullement de voir que dans tous les partis, et surtout parmi les conervateurs, il se soit trouvé des voix, au nombre 'esquelles on a compté injustement celle d'A-

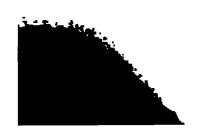

ristophane, pour demander son châtiment et porter sa condamnation. Socrate était l'antagoniste du patriotisme absolu. A ce titre, il méritait que ce système le frappat. Pourtant, il y avait quelque chose de si pur et de si noble dans se doctrine, que les honnêtes gens en étaient préoccupés malgré eux. Une sois dans le tombeau, on regretta le sage, et le peuple assemblé au thétire de Bacchus fondit en larmes lorsque le chœu de la tragédie de Palamède, inspiré par Euripide, chanta ces tristes paroles: « Grecs, vous « avez mis à mort le plus savant rossignol des « Muses, qui n'avait fait de mal à personne, k « plus savant personnage de la Grèce. » On k pleura ainsi disparu. Si le ciel l'eût soudain ressuscité, nul ne l'en aurait écouté davantage. C'était bien le rossignol des Muses que l'on regrettait, l'homme éloquent, discuteur habile, logicien ingénieux. Le dilettantisme artistique pleurait, k cœur s'assligeait; quant au sens politique, il était inconvertissable, parce qu'il fait partie intime, intégrante, de la nature même des races, et reslète leurs désauts comme leurs qualités.

Je me suis montré assez peu admirateur des Hellènes au point de vue des institutions sociales pour avoir, maintenant, le droit de parler avec une admiration sans bornes de cette nation, lors qu'il s'agit de la considérer sur un terrain où elle se montre la plus spirituelle, la plus intelligente. la plus éminente qui ait jamais paru. Je m'incline tvec sympathie devant les arts qu'elle a si bien tervis, qu'elle a portés si haut, tout en réservant mon respect pour des choses plus essentielles.

Si les Grecs devaient leurs vices à la portion sémitique de leur sang, ils lui devaient aussi leur prodigieuse impressionnabilité, leur goût prononcé pour les manifestations de la nature physique, leur besoin permanent de jouissances intellectuelles.

Plus on s'enfonce vers les origines à demi blanches de l'antiquité assyrienne, plus on trouve de beauté et de noblesse, en même temps que de vigueur, dans les productions des arts. De même, en Égypte, l'art est d'autant plus admirable et puissant, que le mélange du sang arian, étant moins ancien et moins avancé, a laissé plus d'énergie à cet élément modérateur. Ainsi, en Grèce, le génie déploya toute sa force au temps où les infusions sémitiques dominèrent, sans l'emporter tout à fait, c'est-à-dire sous Périclès, et sur les points du territoire où ces éléments affluaient davantage, c'est-à-dire dans les colonies ioniennes et à Athènes (1).

Il n'est pas douteux aujourd'hui que, de même que les bases essentielles du système politique et

<sup>(1)</sup> Movers, das phænizische Alterth., t. II, 1re partie, p. 413.

moral venaient d'Assyrie, de même aussi les principes artistiques étaient fidèlement empruntés à la même contrée; et, à cet égard, les fouilles et les découvertes de Khorsabad, en établissant un rapport évident entre les bas-reliefs de style ninivite et les productions du temple d'Égine et de l'école de Myron, ne laissent désormais subsister aucune obscurité sur cette question (1). Mais parce que les Grecs étaient beaucoup plus trempés dans le principe blanc et arian que les Chamites noirs, la force régulatrice existant dans leur esprit était aussi plus considérable, et, outre l'expérience de leurs devanciers assyriens, la vue et l'étude de leurs chefs-d'œuvre, les Grecs avaient un surcroît de raison et un sentiment du naturel fort impérieux. Ils résistèrent vivement et avec bonheur aux excès où leurs maîtres étaient tombés. Ils eurent du mérite à s'en défendre parce qu'il y eut tentation d'y succomber; car on connut aussi chez les Hellènes les poupées hiératiques à membres mobiles, les monstruosités de certaines images consacrées.

(1) Bættiger, à propos de la plus ancienne façon de représenter, sur les monuments, l'enlèvement de Ganymède, où le petit garçon est rudement emporté, tout en pleurs, par les cheveux serrés aux serres de l'aigle, remarque que les traits caractéristiques de l'art grec primitif sont la vivacité, la violence et la recherche de l'expression de la force (Heftigkeit, Gewaltsamkeit, hæchste Kraftaüsserung). C'est bien nettement le principe assyrien et la marque de ses leçons. (Bættiger, Ideen zur Kunstmythologie, t. II, p. 64.)



Heureusement, le goût exquis des masses protesta contre ces dépravations. L'art grec ne voulut généralement admettre ni symboles hideux ou révoltants ni monuments puérils.

On lui a reproché pour ce fait d'avoir été moins spiritualiste que les sanctuaires d'Asie. Ce blâme est injuste, ou du moins repose sur une confusion d'idées. Si l'on appelle spiritualisme l'ensemble des théories mystiques, on a raison; mais si, avec plus de vérité, l'on considère que ces théories ne prennent leur source que dans des poussées d'imagination délivrées de raison et de logique, et n'obéissant plus qu'aux éperons de la sensation, on conviendra que le mysticisme n'est pas du spiritualisme, et qu'à ce titre on a mauvaise grâce à accuser les Grecs d'avoir donné dans les voies sensualistes en s'en écartant. Ils furent, au contraire, beaucoup plus exempts que les Asiatiques des principales misères du matérialisme, et, culte pour culte, celui du Jupiter d'Olympie est moins dégradant que celui de Baal. J'ai, du reste, déjà touché ce sujet.

Cependant, les Grecs n'étaient pas non plus très-spiritualistes. L'idée sémitique régnait chez eux, bien que réduite, et s'exprimait par la puissance des mystères sacrés, exercés dans les temples. Les populations acceptaient ces rites en se bornant quelquefois à les mitiger, suivant le

sentiment d'horreur que la laideur physique inspirait. Quant à la laideur morale, nous savons qu'on était plus accommodant.

Cette rare persection du sentiment artistique ne reposait que sur une pondération délicate de l'élément arian et sémitique avec une certaine portion de principes jaunes. Cet équilibre, sans cesse compromis par l'affluence des Asiatiques sur le territoire des colonies ioniennes et de la Grèce continentale, devait disparaître un jour pour faire place à un mouvement de déclin bien prononcé.

On peut calculer approximativement que l'activité artistique et littéraire des Grecs sémitisés naquit vers le v11° siècle, au moment où fleurirent Archiloque, 718 ans avant J. C., et les deux fondeurs en bronze, Théodore et Rhæcus, 691 ans avant J.C. La décadence commença après l'époque macédonienne, quand l'élément asiatique l'emporta décidément, autrement dit vers la fin du sve siècle, ce qui donne un laps de quatre cents ans. Ces quatre cents années sont marquées par une croissance ininterrompue de l'élément asiatique. Le style de Théodore paraît avoir été, dans la Junon de Samos, une simple reproduction des statues consacrées à Tyret à Sidon. Rien n'indique que le fameux coffre de Cypsélus fût d'un travail différent; du moins, les restitutions proposées par la critique moderne ne me paraissent pas rappeler quelque chose d'excellent. Pour trouver la révolution artistique qui créa l'originalité grecque, force est de descendre jusqu'à l'époque de Phidias, qui, le premier, sortit des données, soit du grand goût assyrien, retrouvé chez les Éginètes, et pratiqué dans toute la Grèce, soit des dégénérations de cet art en usage sur la côte phénicienne.

Or, Phidias termina la Minerve du Parthénon l'an 438 avant J. C. Son école commençait avec lui, et le système ancien se perpétuait à ses côtés. Ainsi, l'art grec sut simplement l'art sémitique jusqu'à l'ami de Périclès, et ne forma vraiment une branche spéciale qu'avec cet artiste. Par conséquent, depuis le commencement du vu" siècle jusqu'au v", il n'y eut pas d'originalité, et le génie national proprement dit n'exista que depuis l'an 420 environ jusqu'à l'an 322, époque de la mort d'Aristote. Il va sans dire que ces dates sont vagues, et je ne les prends que pour ensermer tout le mouvement intellectuel, celui des lettres, comme celui des arts, dans un seul raisonnement. Aussi me montré-je plus généreux que de raison. Cependant, quoi que je fasse, il n'y a de l'an 420, où travaillait Phidias, à l'an 322, où mourut le précepteur d'Alexandre, qu'un espace de cent ans.

Le bel âge ne dura donc qu'un éclair, et

s'intercala dans un court moment où l'équilibre fut parfait entre les principes constitutifs du sang national. L'heure une fois passée, il n'y eut plus de virtualité créatrice, mais seulement une imitation souvent heurense, toujours servile, d'un passé qui ne ressuscita pas.

Je semble négliger absolument la meilleure part de la gloire hellénique, en laissant en dehors de ces calculs l'ère des épopées. Elle est antétérieure à Archiloque, puisque Homère vécut au x° siècle.

non plus mon raisonnement, et je répète que la grande période de gloire littéraire et artistique de la Grèce fut celle où l'on sut bâtir, sculpter, fondre, peindre, composer des chants lyriques, des livres de philosophie et des annales credules. Mais je reconnais en même temps qu'avant cette époque, bien longtemps avant, il y eut un moment où, sans se soucier de toutes ces belles choses, le génie arian, presque libre de l'étreinte sémitique, se bornait à la production de l'épopée, et se montrait admirable, inimitable sur ce point grandiose, autant qu'ignorant, inhabile et peu inspiré sur tous les autres (1). L'histoire de l'esprit grec comprend donc deux phases très-distinctes,

<sup>(1) «</sup> It is the epic poetry which forms at once both the un« doubted prerogative and the solitary jawel of the earliest sera of
« Grece. » (Greta, t. II., p. 198 et 162.)



celle des chants épiques sortis de la même source que les Védas, le Ramayana, le Mahabharata, les Sagas, le Schahnameh, les chansons de geste : c'est l'inspiration ariane. Puis vint, plus tard, l'inspiration sémitique, où l'épopée n'apparut plus que comme archaïsme, où le lyrisme asiatique et les arts du dessin triomphèrent absolument.

Homère, soit que ce fût un homme, soit que ce nom résume la renommée de plusieurs chanteurs (1), composa ses récits au moment où la côte d'Asie était couverte par les descendants très-proches des tribus arianes venues de la Grèce. Sa naissance prétendue tombe, suivant tous les avis, entre l'an 1102 et l'an 947. Les Æoliens étaient arrivés dans la Troade en 1162, les Ioniens en 1130. Je ferai le même calcul pour Hésiode, né en 944 en Béotie, contrée qui, de toutes les parties méridionales de la Grèce, conserva le plus tard l'esprit utilitaire, témoignage de l'influence ariane.

(1) L'opinion de Wolf est appayée sur des considérations décisives. Homère, lorsqu'il parle d'un chanteur, de Démodocus, par exemple, ne considère jamais les poèmes dont il charme les auditeurs comme étant des fragments d'un grand tout. Il dit : « Il chanta coci en hen il chanta cela. » L'Iliada et l'Odyssée ne semblent être que des composés de hallades séparées. Dans le premier de ces oubrages, observe un historien, en isolant les livres I, VIII, XI 3 XXII, on obtient une Achilléide complète. (Grote, t. II, p. 202 p4 260.)

Dans la période où cette influence régna, l'abondance de ses productions fut extrême, et le nombre des œuvres perdues est extraordinaire. Pour l'Iliade et l'Odyssée que nous connaissons, nous n'avons plus les Æthiopiques d'Arctinus, la Petite Iliade de Leschès, les Vers cypriotes, la Prise d'OEchalie, le Retour des vainqueurs de Troie, la Thébaïde, les Épigones, les Arimaspies (1), et une foule d'autres. Telle sut la littérature du passé le plus ancien des Grecs: elle resta didactique et narrative, positive et raisonnable, tant qu'elle fut ariane. L'infusion puissante du sang mélanien l'entraina plus tard vers le lyrisme, en la rendant incapable de continuer dans ses premières et plus admirables voies.

Il serait inutile de s'étendre davantage sur ce sujet. C'est assez en dire que de reconnaître la supériorité de l'inspiration hellénique de l'une comme de l'autre époque sur tout ce qui s'est fait depuis. La gloire homérique, non plus qu'athénienne, n'a jamais été égalée. Elle atteignit le beau plutôt que le sublime. Certainement, elle restera à jamais sans rivale, parce que des combinaisons de race pareilles à celles qui la causèrent ne peuvent plus se représenter.



<sup>(1)</sup> La perte de ce poeme est bien regrettable. Il nous aurait beaucoup appris sur les Arians de l'Asie centrale. (Grote, t. II, p. 158 et 162.)

## CHAPITRE IV.

## Les Grecs sémitiques.

J'ai beaucoup devancé les temps et embrassé pour ainsi dire l'histoire de la Grèce hellénique dans son entier, après avoir montré les causes de son éternelle débilité politique. Maintenant je reviens en arrière, et rentrant dans le domaine des questions d'État, je continuerai à suivre l'influence du sang sur les affaires de la Grèce et des peuples contemporains.

Après avoir mesuré la durée de l'aptitude artistique, j'en ferai autant de celle des différentes phases gouvernementales. On verra par là d'une manière nette quelle terrible agitation amène dans les destinées d'une société le mélange croissant des races.

Si l'on veut faire commencer à l'arrivée des Arians hellènes avec Deucalion les temps héroïques où l'on vivait à peu près suivant la mode les ancêtres de la Sogdiane, sous un régime de iberté individuelle restreinte par des lois très-

Dans la période où cette influence régna, l'abondance de ses productions fut extrême, et le nombre des œuvres perdues est extraordinaire. Pour l'Iliade et l'Odyssée que nous connaissons, nous n'avons plus les Æthiopiques d'Arctinus, la Petite Iliade de Leschès, les Vers cypriotes, la Prise d'OEchalie, le Retour des vainqueurs de Troie, la Thébaide, les Épigones, les Arimaspies (1), et une foule d'autres. Telle sut la littérature du passé le plus ancien des Grecs: elle resta didactique et narrative, positive et raisonnable, tant qu'elle sut ariane. L'insusion puissante du sang mélanien l'entraina plus tard vers le lyrisme, en la rendant incapable de continuer dans ses premières et plus admirables voies.

Il serait inutile de s'étendre davantage sur ce sujet. C'est assez en dire que de reconnaître la supériorité de l'inspiration hellénique de l'une comme de l'autre époque sur tout ce qui s'est fait depuis. La gloire homérique, non plus qu'athénienne, n'a jamais été égalée. Elle atteignit le beau plutôt que le sublime. Certainement, elle restera à jamais sans rivale, parce que des combinaisons de race pareilles à celles qui la causèrent ne peuvent plus se représenter.

<sup>(1)</sup> La perte de ce poëme est bien regrettable. Il nous aurait beaucoup appris sur les Arians de l'Asie centrale. (Grote, t. II, p. 158 et 162.)

## CHAPITRE IV.

## Les Grees somitiques.

J'ai beaucoup devancé les temps et embrassé pour ainsi dire l'histoire de la Grèce hellénique dans son entier, après avoir montré les causes de son éternelle débilité politique. Maintenant je reviens en arrière, et rentrant dans le domaine des questions d'État, je continuerai à suivre l'influence du sang sur les affaires de la Grèce et des peuples contemporains.

Après avoir mesuré la durée de l'aptitude artistique, j'en ferai autant de celle des dissérentes phases gouvernementales. On verra par là d'une manière nette quelle terrible agitation amène dans les destinées d'une société le mélange croissant des races.

Si l'on veut saire commencer à l'arrivée des Arians hellènes avec Deucalion les temps hérosques où l'on vivait à peu près suivant la mode des ancêtres de la Sogdiane, sous un régime de liberté individuelle restreinte par des lois trèsflexibles, ces temps héroïques auraient leur début à l'an 1541 avant J. C.

L'époque primitive de la Grèce est marquée par des luttes nombreuses entre les aborigènes, les colons sémites dès longtemps établis et affluant tous les jours, et les envahisseurs arians.

Les territoires méridionaux surent cent sois perdus et repris. Ensin, les Arians hellènes, accablés par la supériorité de nombre et de civilisation, se virent chassés ou absorbés moitié dans les masses aborigènes, moitié dans les cités sémitiques, et ainsi se constituèrent isolément la plupart des nations grecques (1).

Grace à l'invasion des Héraclides et des Doriens, le principe arian mongolisé reprit une supériorité passagère; mais il finit encore par céder à l'influence chananéenne, et le gouvernement

<sup>(1)</sup> Les nations helléniques ont souvent la prétention d'être autochthones; mais lorsque l'on en vient à la preuve, on trouve généralement qu'elles descendent d'un dieu, quand ce n'est pas d'une nymphe topique. Dans le premier cas, je vois un ancêtre arian ou sémite; dans le second, un mélange initial avec les aborigènes. Ainsi, je conçois qu'on puisse appeler le pirate chananéen Inachus fils de l'Océan et de Téthys. Il avait surgi de la mer. Ainsi encore Dardanus était fils de Jupiter, du Zeus, du dieu arian par excellence. Il était donc Arian lui-même, et venait de la Samothrace, de l'Arcadie ou même d'Italie, bref du Nord. Dans la Laconie, avambinvasion dorienne, on rencontre des demi-autochthones, c'est-à-dires peuples qui ne sont ni entièrement arians, ni entièrement se mites. Leurs généalogies remontent à Lélex et à la nymphe topique Kléocharia. (Voir Grote, t. I, p. 133, 230, 387.)

tempéré des rois, aboli pour toujours, fit place au régime absolu de la république.

En 752, le premier archonte décennal gouverna Athènes. Le régime sémitique commençait dans la plus phénicienne des villes grecques. Il ne devait être complet que plus tard, chez les Doriens de Sparte et à Thèbes (1). L'âge héroïque et ses conséquences immédiates, c'est-à-dire la royauté tempérée, avaient duré 800 ans. Je ne dis rien de l'époque bien plus pure, bien plus ariane des Titans; il me suffit de parler de leurs fils, les Hellènes, pour montrer que le principe gouvernemental était resté longtemps établi entre leurs mains.

Le système aristocratique n'eut pas autant de longévité. Inauguré à Sparte en 867, et à Athènes en 753, il finit pour cette dernière cité, la ville brillante et glorieuse par excellence, il finit d'une manière régulière et permanente à l'archontat d'Isagoras, fils de Tisandre, en 508, ayant duré 245 ans. Depuis lors, jusqu'à la ruine de l'indépendance hellénique, le parti aristocratique domina souvent, et persécuta même ses adversaires avec succès; mais ce fut comme faction et en alternant avec les tyrans.

<sup>(1)</sup> Cumes, Argus et Cyrène conservèrent nussi le nom de roi (paexact) à leur principal magistret, savesti d'ordinaire du commandement de l'armée et de la présidence de l'assemblée générale ( dyopé). (Mac Gullagh, t. l, p. 18.)

L'état régulier depuis lors, si tant est que le mot régularité puisse s'appliquer à un affreux enchainement de désordres et de violences, ce sut la démocratie.

A Sparte, la puissance des nobles, abritée derrière un pauvre reste de monarchie, sut beaucoup plus solide. Le peuple aussi était plus arian (1). La constitution de Lycurgue ne disparut complétement que vers 235, après une durée de 632 ans (2).

- (1) Ils avaient une certaine parenté avec les Thessaliens. Du moins les Aleuades se disaient Héraclides comme les rois de Sparte, et on observe de grandes analogies entre l'organisation servile des Hélotes et des Périakes des uns et celle des Pœnestes, des Perrhæbes et des Magnètes des autres. Les Doriens, bien supérieurs aux autres tribus helléniques au point de vue social, furent d'ailleurs les hommes d'une migration récente. Ils n'avaient aucun renom mythique, et ne sont pas même nommés dans l'Iliade. Ce sont des espèces de Pandavas. (Grote, t. II, p. 2.) Ils paraissent avoir envahi le Péloponnèse par mer, ainsi que les Arians-Hindous ont fait du sud de l'Inde. (P. 4.) A cet égard, il est curieux d'observer comme les Arians, nation si méditerranéenne d'origine, sont toujours facilement devenus des marins intrépides et habiles.
- (2) M. Mac Cullagh attribue gravement le déclin et la chute de Sparte à la fâcheuse persistance des institutions aristocratiques. Il a aussi des paroles de pitié pour ces infortunés Doriens de la Crète, dont la constitution resta inébranlable pendant de longues séries de siècles. La comparaison des dates indiquées ici aurait dû le consoler; ou du moins, s'il voulait persister à gémir sur le peu de longévité des lois de Lycurgue, ne se maintenant que le court espace de 652 ans, il eût pu réserver la plus grande part de sa sympathie peur la démocratie athénienne, encore bien plus promptement décédée. (Mac Cullagh, t. I, p. 208 et 227.) Mais M. Mac Cullagh, en sa qualité d'antiquaire libre-échangiste, a particulièrement l'hor-

Pour l'état populaire à Athènes, je ne sais qu'en dire, sinon qu'il entasse tant de hontes politiques à côté de magnificences intellectuelles inimitables, qu'on pourrait croire au premier abord qu'il lui fallut hien des siècles pour accomplir une telle œuvre. Mais, en faisant commencer ce régime à l'archontat d'Isagoras en 508, on ne peut le prolonger que jusqu'à la bataille de Chéronée, en 339. Le gouvernement continua plus tard sans doute à s'intituler république; toutefois l'isonomie était perdue, et quand les gens d'Athènes s'avisèrent de prendre les armes contre l'autorité macédonienne, ils furent traités moins en ennemis qu'en rebelles. De 508 à 339, il y a 169 ans.

Sur ces 169 ans, il convient d'en déduire toutes les années où gouvernèrent les riches; puis celles où régnèrent, soit les Pisistratides, soit les trente tyrans institués par les Lacédémoniens. Il n'y faut pas comprendre non plus l'administration monarchique et exceptionnelle de Périclès, qui dura une trentaine d'années; de sorte qu'il reste à peine pour le gouvernement démocratique la moitié des 169 ans; encore cette période ne fut-elle pas d'un seul tenant. On la voit constamment interrompue par

reur de la race dorienne. Je doute qu'il vienne à bout des préséreuces toutes contraires d'O. Müller. (Die Dorier.) — L'érudit allemand est un bien rude antagoniste. les conséquences des fautes et des crimes d'abominables institutions. Toute sa force s'employs à conduire la Grèce à la servitude.

Ainsi organisée, ainsi gouvernée, la société hellénique tomba, vers l'an 504, dans une attitude bien humble en face de la puissance iranienne. La Grèce continentale tremblait. Les colonies ioniennes étaient devenues tributaires ou sujettes.

Le conflit devait éclater par l'effet de l'attraction naturelle de la Grèce à demi sémitique vers la côte d'Asie, vers le centre assyrien, et de la côte d'Asie elle-même un peu arianisée vers l'Hellade. On allait voir le succès de la première tentative d'annexion. On y était préparé; mais il trompa tout le monde, car il s'accomplit en sens contraire à ce qu'on avait dû prévoir.

La puissance perse, si démesurément grosse et redoutée, prit de mauvaises mesures. Xerxès se conduisit en Agramant. Sa giovenil furore n'accorda aucun égard aux conseils des hommes sages. Les Grecs eurent beau, s'abandonnant les uns les autres, commettre des lâchetés impardonnables et les plus lourdes fautes, le roi s'obstina à être plus fou qu'ils n'étaient maladroits, et au lieu de les attaquer avec des troupes régulières, il voulut s'amuser à repattre les yeux de sa vanité du spectacle de sa puissance. Dans ce but, il rassembla une cohue de 700,000 hommes, leur fit passer l'Hellespont

sur des ouvrages gigantesques, s'irrita contre la turbulence des flots, et alla se saire battre, à la stupésaction générale, par des gens plus étonnés que lui de leur honbeur et qui n'en sont jamais revenus.

Dans les pages des écrivains grecs, cette histoire des Thermopyles, de Marathon, de Platée, donne lieu à des récits bien émouvants. L'éloquence a brodé sur ce thème avec une abondance qui ne peut pas surprendre de la part d'une nation si spirituelle. Comme déclamation, c'est enthousiasmant; mais à parler sensément, tous ces beaux triomphes ne furent qu'un accident, et le courant naturel des choses, c'est-àdire l'effet inévitable de la situation ethnique, n'en fut pas le moins du monde changé (1).

Après comme avant la bataille de Platée, la situation se trouve celle-ci :

L'empire le plus sort doit absorber le plus

(1) Les dates sont persuasives: la bataille de Platée sut gagnée le 22 novembre 479 avant J. C., et l'enivrement des Grecs dure encore et se perpétue dans nos collèges. Mais, outre que la plus grande partie de la Grèce avait été l'alliée des Perses, Sparte, le plus sort de leurs antagonistes, se hâta de conclure une paix séparée en 477, c'est-à dire deux ans après la victoire. Si Athènes résista plus longtemps à cet entrainement naturel, c'est qu'elle trouvait du prosit à maintenir la consédération pour avoir des alliés à opprimer et piller. (Mac Cullagh, t. I, p. 157.)— On peut juger du caractère de cette politique par le décret rendu sur la proposition de Périclès et en vertu duquel le peuple athénien déclarait ne devoir aucun compte de l'emploi des sonds communs de la ligue. (Ibid., p. 161; Bæckh, die Staatshaushaltung der Athèner, t. I, p. 429.)



faible; et de même que l'Égypte sémitisée s'est agrégée à la monarchie perse, gouvernée par l'esprit arian, de même la Grèce, où le principe sémitique domine désormais, doit subir la prédominance de la grande famille d'où sont sorties les mères de ses peuples, parce que du moment qu'il n'existe pas à Athènes, à Thèbes et même à Lacédemone de plus purs Arians qu'à Suze, il n'y a pas de motifs pour que la loi prépondérante du nombre et de l'étendue du territoire suspende son action.

C'était une querelle entre deux frères. Eschyle n'ignorait pas ce rapport de parenté, lorsque, dans le songe d'Atossa, il fait dire à la mère de Xerxès:

- « Il me semble voir deux vierges aux superbes « vêtements,
  - « L'une richement parée à la mode des Perses,
- « l'autre selon la coutume des Doriens. Toutes
- « deux dépassant en majesté les autres femmes.
- « Sans défaut dans leur beauté. Toutes deux
- « sœurs d'une même race (1). »

Malgré l'issue inespérée de la guerre persique, la Grèce était contrainte par la puissance sémitique de son sang de se rallier tôt ou tard aux destinées de l'Asie, elle qui avait subi si longtemps l'influence de cette contrée.



En vérité la conclusion fut telle; mais les surprises continuèrent, et le résultat fut produit d'une manière différente encore de ce qu'on se croyait en droit d'attendre.

Aussitôt après la retraite des Perses, l'influence de la cour de Suze avait repris sur les cités helléniques; comme auparavant, les ambassadeurs royaux donnaient des ordres. Ces ordres étaient suivis. Les nationalités locales s'exaspérant dans leur haine réciproque, ne négligeant rien pour s'entre-détruire, le moment approchait où la Grèce épuisée allait se réveiller province perse, peut-être bien heureuse de l'être et de connaître ainsi le repos.

de leur côté, les Perses, avertis par leurs échecs, se conduisaient avec autant de prudence et de sagesse que leurs petits voisins en montraient pou. Ils avaient soin d'entretenir dans leurs armées des corps nombreux d'auxiliaires hellènes; ils les affectionnaient à leur service en les payant bien, en ne leur ménageant pas les honneurs. Souvent ils les employaient avec profit contre les populations ioniennes, et ils avaient alors la secrète satisfaction de ne pas reir s'alarmer la conscience calleuse de leurs mercenaires. Ils ne manquaient jamais d'incorporer dans ces troupes les bannis jetés sous leur protection par les révolutions incessantes de la Béotie, du Péloponnèse;

hommes précieux, car leurs villes natales étaient précisément celles contre qui s'exerçaient de préférence leur courage et leurs talents militaires. Enfin quand un illustre exilé, homme d'État célèbre, guerrier renommé, écrivain d'influence, rhéteur admiré, se réclamait du grand roi, les profusions de l'hospitalité n'avaient pas de bornes; et qu'un revirement politique ramenat cet homme dans son pays, il rapportait au fond de sa conscience, fût-ce involontairement, un bout de chaîne dont l'extrémité était rivée au pied du trône des Perses. Tels étaient les rapports des deux nations. Le gouvernement raisonnable, serme, habile de l'Asie avait certainement gardé plus de qualités arianes que celui des cités grecques méridionales, et celles-ci étaient à la veille d'expier durement leurs victoires de parade, lorsque l'état de faiblesse inouïe où elles gémissaient fut justement ce qui amena la péripétie la plus inattendue.

Tandis que les Grecs du sud se dégradaient en s'illustrant, ceux du nord, dont on ne par-lait pas, et qui passaient pour des demi-bar-bares, bien loin de décliner, grandissaient à tel point sous l'ombre de leur système monarchique, qu'un matin, se trouvant assez lestes, fermes et dispos, ils gagnèrent les Perses de vitesse, et, s'emparant de la Grèce pour leur propre compte, firent front aux Asiatiques et leur mon-

trèrent un adversaire tout neuf. Mais si les Macédoniens mirent la main sur la Grèce, ce sut d'une manière et avec des sormes qui révélaient assez la nature de leur sang. Ces nouveaux venus disséraient du tout au tout des Grecs du sud, et leurs procédés politiques le prouvèrent.

Les Hellènes méridionaux, après la conquête, s'empressaient de tout bouleverser. Sous le prétexte le plus léger, ils rasaient une ville et transplantaient chez eux les habitants réduits en esclavage. C'était de la même manière que les Chaldéens sémites avaient agi à l'époque de leurs victoires. Les Juiss en avaient su quelque chose lors du voyage forcé à Babylone; les Syriens aussi, quand des bandes entières de leurs populations surent envoyées dans le Caucase. Les Carthaginois usaient du même système. La conquête sémitique pensait d'abord à l'anéantissement; puis elle se rabattait tout au plus à la transformation. Les Perses avaient compris plus humainement et plus habilement les profits de la victoire. Sans doute, on relève chez eux plusieurs imitations de la notion assyrienne; cependant, en général, ils se contentaient de prendre la place des dynasties nationales, et ils laissaient subsister les États soumis par leur épée, dans la forme où ils les avaient trouvés.

Ce qui avait été royaume gardait ses formes

monarchiques, les républiques restaient républiques, et les divisions par satrapies, moyen d'administrer et de concentrer certains droits régaliens, n'enlevaient aux peuples que l'isonomie : l'état des colonies ioniennes au temps de la guerre de Darius et au moment des conquêtes d'Alexandre en fait suffisamment foi.

Les Macédoniens restèrent fidèles au même esprit arian. Après la bataille de Chéronée, Philippe ne détruisit rien, ne réduisit personne en servitude, ne priva pas les cités de leurs lois, ni les citoyens de leurs mœurs. Il se contenta de dominer sur un ensemble, dont il acceptait les parties telles qu'il les trouvait, de le pacifier et d'en concentrer les forces de manière à s'en servir suivant ses vues. Du reste, on a vu que cette sagesse dans l'exploitation du succès avait été devancée, chez les Macédoniens, par la sagesse à conserver précieusement leurs propres institutions. Avec tous les droits possibles de saire commencer leur existence politique plus haut encore que la fondation du royaume de Sicyone, les Grecs du nord arrivèrent jusqu'au jour où ils se subordonnèrent le reste de la Grèce sans avoir jamais varié dans leurs idées sociales. Il me serait difficile d'alléguer une plus grande preuve de la pureté comparative de leur noble sang. Ils représentaient bien un peuple belliqueux, utilitaire, point artiste, point littéraire, mais doué de sérieux instincts politiques.

Nous avons trouvé un spectacle à peu près analogue chez les tribus iraniennes d'une certaine époque. Il ne faut pourtant pas en décider à la légère. Si nous comparons les deux nations au moment de leur développement, l'une quand, sous Philippe, elle déborda sur la Grèce, et l'autre, dans un temps antérieur, quand, avec Phraortes, elle commença ses conquêtes, les Iraniens nous apparaissent plus brillants et semblent à beaucoup d'égards plus vigoureux.

Cette impression est juste. Sous le rapport religieux, les doctrines spiritualistes des Mèdes et des Perses valaient mieux que le polythéisme macédonien, bien que celui-ci de son côté, attaché à ce qu'on nommait dans le sud les vieilles divinités, se tint plus dégagé des doctrines sémitiques que les théologies athéniennes ou thébaines. Pour être exact, il saut néanmoins avouer que ce que les doctrines religieuses de la Macédoine perdaient en absurdités d'imagination, elles le regagnaient un peu en superstitions à demi sinnoises, qui, pour être plus sombres que les fantaisies syriennes, n'en étaient guère moins funestes. En somme, la religion macédonienne ne valait pas celle des Perses, travaillée qu'elle était par les Celtes et les Slaves.

En fait de civilisation l'infériorité existait encore. Les nations iraniennes touchant d'un côté aux peuples vratyas, aux Hindous réfractaires, éclairés d'un reflet lointain du brahmanisme, de l'autre aux populations assyriennes, avaient vu se dérouler toute leur existence entre deux foyers lumineux qui n'avaient jamais permis à l'ombre de trop s'épaissir sur leurs têtes. Parents des Vratyas, les Iraniens de l'est n'avaient pas cessé de contracter avec eux des alliances de sang. Tributaires des Assyriens, les Iraniens de l'ouest s'étaient également imprégnés de cette autre race, et de tous côtés ainsi l'ensemble des tribus fit des emprunts aux civilisations qui les environnaient.

Les Macédoniens furent moins favorisés. Ils ne touchaient aux peuples raffinés que par leur frontière du sud. Partout ailleurs ils ne s'alliaient qu'à la barbarie. Ils n'avaient donc pas le frottement de la civilisation à un aussi grand de gré que les Iraniens, qui, la recevant par un double hymen, lui donnaient une forme originale due à cette combinaison même.

En outre, l'Asie étant le pays vers lequel convergeaient les trésors de l'univers, la Macédoine demeurait en dehors des routes commerciales, et les Iraniens s'enrichissaient tandis que leurs remplaçants futurs restaient pauvres.

Eh bien, malgré tant d'avantages assurés jadis aux Mèdes de Phraortes, la lutte ne devait pas être douteuse entre leurs descendants, sujets de

Darius, et les soldats d'Alexandre. La victoire appartenait de droit à ces derniers, car lorsque le démêlé commença, il n'y avait plus de comparaison possible entre la pureté ariane des deux races. Les Iraniens, qui déjà au temps de la prise de Babylone par Cyaxares étaient moins blancs que les Macédoniens, se trouvèrent bien plus sémitisés encore lorsque, 269 ans après, le fils de Philippe passa en Asie. Sans l'intervention du génie d'Alexandre, qui précipita la solution, le succès aurait hésité un instant, vu la grande différence numérique des deux peuples rivaux; mais l'issue définitive ne pouvait en aucun cas être douteuse. Le sang asiatique attaqué était condamné d'avance à succomber devant le nouveau groupe arian, comme jadis il avait passé sous le joug des Iraniens eux-mêmes, désormais assimilés aux races dégénérées du pays qui, elles également, avaient eu leurs jours de triomphe, dont la durée s'était mesurée à la conservation de leurs éléments blancs.

Ici se présente une application rigoureuse du principe de l'inégalité des races. A chaque nouvelle émission du sang des blancs en Asie, la proportion a été moins forte. La race sémitique, dans ses nombreuses couches successives, avait plus fécondé les populations chamites que ne le put l'invasion iranienne, exécutée par des masses beaucoup moindres. Quand les Grecs conqui-

rent l'Asie, ils arrivèrent en nombre plus médiocre encore; ils ne firent pas précisément ce qu'on appelle une colonisation. Isolés par petits groupes au milieu d'un immense empire, ils se noyèrent tout d'un coup dans l'élément sémitique. Le grand esprit d'Alexandre dut comprendre qu'après son triomphe, c'en était fait de l'Hellade; que son épée venait d'accomplir l'œuvre de Darius et de Xerxès, en renversant seulement les termes de la proposition; que, si la Grèce n'avait pas été asservie lorsque le grand roi avait été à elle, elle l'était maintenant qu'elle avait marché vers lui; elle se trouvait absorbée dans sa propre victoire. Le sang sémitique engloutissait tout. Marathon et Platée s'essaient sous les vénéneux triomphes d'Arbelles et d'Issus, et le conquérant grec, le roi macédonien, se transfigurant, était devenu le grand roi lui-même. Plus d'Assyrie, plus d'Égypte, plus de Perside, mais aussi plus d'Hellade: l'univers occidental n'avait désormais qu'une seule civilisation.

Alexandre mourut; ses capitaines détruisirent Funité politique; ils n'empêchèrent pas que la Grèce entière, et, cette fois, avec la Macédoine comprimée, envahie, possédée par l'élément sémitique, ne devint le complément de la rive d'Asie. Une société unique, bien variée dans ses nuances, réunie cependant sous les mêmes formes générales, s'étendit sur cette portion du



globe qui, commençant à la Bactriane et aux montagnes de l'Arménie, embrassa toute l'Asie inférieure, les pays du Nil, leurs annexes de l'Afrique, Carthage, les îles de la Méditerranée, l'Espagne, la Gaule phocéenne, l'Italie hellénisée, le continent hellénique. La longue querelle des trois civilisations parentes qui, avant Alexandre, avaient disputé de mérite et d'invention, se termina dans une fusion de forces également épuisées par la prédominance universelle du sang sémitique amenant la proportion trop forte d'éléments noirs, et de cette vaste combinaison naquit un état de choses qu'il est aisé de caractériser.

La nouvelle société ne possédait plus le sentiment du sublime, joyau de l'ancienne Assyrie comme de l'antique Égypte; elle n'avait pas non plus la sympathie de ces nations trop mélaniennes pour le monstrueux physique et moral. En bien comme en mal, la hauteur avait diminué par la double influence ariane des Iraniens et des Grecs. Avec ces derniers, elle prit de la modération dans les idées d'art, ce qui la conduisit à imiter les procédés et les formes helléniques; mais d'un autre côté, et comme un cachet du gout sémitique raccourci, elle abonda dans l'amour des subtilités sophistiques, dans le raffinement du mysticisme, dans le bavardage prétentieux et les folles doctrines des philosophes. En



cherchant le brillant, faux et vrai, elle eut de l'éclat, rencontra quelquefois la bonne veine, resta sans profondeur et montra peu de génie. Sa faculté principale, celle qui fait son mérite, c'est l'éclectisme; elle ambitionna constamment le secret de concilier des éléments inconciliables, débris des sociétés dont la mort faisait se vie. Elle eut l'amour de l'arbitrage. On reconnaît cette tendance dans les lettres, dans la philosophie, dans la morale, dans le gouvernement. La société hellénistique sacrifia tout à la passion de rapprocher et de fondre les idées, les intérêts les plus disperates, sentiment très-honorable sans doute, indispensable dans un milieu de fusion, mais sans fécondité, et qui implique l'abdication un peu déshonorante de toute vocation et de toute croyance.

Le sort de ces sociétés de moyen terme, formées de décombres, est de se débattre dans les difficultés, d'épuiser leurs maigres forces, non pas à penser, elles n'ont pas d'idées propres; non pas a avancer, elles n'ont pas de but; mais a coudre et recoudre en soupirant des lambeaux bixarres et usés qui ne peuvent tenir ensemble. Le premier peuple un peu plus homogène qui leur met la main sur l'épaule, déchire sons poine le fragile et prétentieux tissu.

La nouveau monda comprit l'espèce d'unité qui n'établimait. Il voulut que les chones funcont représentées par les mois. Dès lors, pour marquer le plus haut degré possible de perfection intellectuelle, on s'accoutuma à se servir du terme d'atticisme, idéal auquel les contemporains et compatriotes de Périclès auraient eu peine à prétendre. On plaça au-dessous le nom d'Hellène; plus bas, on étagea des dérivés comme hellenisant, hellenistique, afin d'indiquer des mesures dans les degrés de civilisation. Un homme né sur la côte de la mer Rouge, dans la Bactriane, dans l'enceinte d'Alexaudrie d'Égypte, au bord de l'Adriatique, se considéra et fut tenu pour un Hellène parfait. Le Péloponnèse n'eut plus qu'une gloire territoriale; ses habitants ne passaient pas pour des Grees plus authentiques que les Syriens on les gens de la Lydie, et ce sentiment était parfaitement justifié par l'état des races.

Sons les premiers successeurs d'Alexandre, il n'existait plus dans la Grèce entière une nation qui eût le droit de refuser la parenté, je ne dis pas l'identité, avec les hellénisants les plus obscurs d'Olbia ou de Damas. Le sang barbare avait tout envahi. Au nord, les mélanges accomplis avec les populations slaves et celtiques attiraient les races hellénisées vers la rudesse et la grossiéreté trônant sur les rives du Danube, tandis pariu aud les mariages sémitiques répandaient une dépravation purulente pareille à celle de la colle d'Asiex pourtant, ce n'étaient là au fond que

des différences peu essentielles, et qui ne tournaient pas au profit des facultés arianes. Certes, les vainqueurs de Troie, s'ils fussent revenus des enfers, auraient en vain cherché leur descendance; ils n'auraient vu que des bâtards sur l'emplacement de Mycènes et de Sparte (1).

Quoi qu'il en soit, l'unité du monde civilisé était fondée. A ce monde il fallait une loi, et cette loi où l'appuyer? De quelle source la faire

(1) On suit, avec une grande facilité, les transformations de la population lucédémonienne. A la bataille de Platée, la ville de Lycurgue avait mis en ligne 50,000 combattants, savoir :

5,000 Spartiates et 7 Hélotes par Spartiate,

soit 35,000 Hélotes armés,

5,000 Hoplites, Périmees.

Total 50,000

Sur le champ de hataille de Leuctres, il ne paraît plus que 4,000 Spartiates. Depuis longtemps, l'État ne soutesait ser guerros extérioures qu'au moyen d'Ilélotes affranchis (Medapu-Sus). En 370, avant J. C., lorsque Epaminondas envahit la Laceur. il fallut encore donner la liberté à 6,000 Hélotes pour pouvoir « défendre. Cent aus après, on ne comptait plus que 700 familles & citayens, et 100 seulement possédaient des terres ; le reste état ruiné. On reforma alors une aristocratie avec des Périodes, de étrangers et des Hélotes. A Sellante, toute cette hourgeoisie nouvelle fut exterminée par le roi Antigone et les Achéens, suf 200 hommer. Machanidas et son auccesseur Nabis employèrest k moyen ordinaire pour relever la république : il y eut une vaste premotion de citoyens. Mais peu après, malgré cette ressource, Sports encore vaincue et découragée se fondit dans la ligue Achéense Cette histoire est celle de tous les États grecs, d'Argos, de Thèles. comme d'Athenes. Zumpt, p. 7 et passim.)

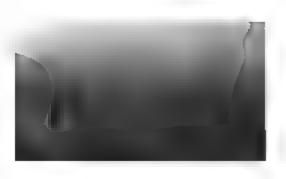

jaillir quand les gouvernements ne présidaient plus qu'à un immense amas de détritus, où toutes les nationalités auciennes étaient venues éteindre leurs forces viriles ! Comment tirer des instincts mélaniens, qui désormais avaient pénétré jusqu'aux derniers replis de cet ordre social, la reconnaissance d'un principe intelligent et ferme, et en faire une règle stable? Solution impossible; et pour la première fois dans le monde on vit ce phénomène, qui, depuis, s'est reproduit deux fois encore, de grandes masses humaines conduites sans religion politique, sans principes sociaux définis, et sans autre but que de les aider à vivre. Les rois grees adoptérent, faute de pouvoir mieux, la tolérance universelle en tout et pour tout, et bornèrent leur action à exiger l'adoration des actes émanés de leur puissance. Qui voulait être république le restait ; telle ville tenait aux formes aristocratiques, à elle permis; telle autre, un district, une province, choisissaient la monarchie pure, on n'y contredisait pas. Dana cette organisation, les souverains ne niaient rien et n'affirmaient pas davantage. Pourvu que le trésor royal touchât ses revenus légaux et extralégaux, et que les citoyens ou les sujets ne fissent pas trop de bruit dans le coin où ils étaient censés se gouverner à leur guise, ni les Ptolémées, ni les Séleucides n'étaient gens à y trouver à redire.

La longue période qu'embrassa cette situation



ne fut pas absolument vide d'individualités distinguées; mais elle n'offrit pas à celles qui surgirent un public suffisamment sympathique, et dès lors tout resta dans le médiocre. On s'est souvent demandé pourquoi certains temps ne produisent pas telle catégorie de supériorité : on a répondu, tantôt que c'était par défaut de liberté, tantôt par pénurie d'encouragement. Les uns ont fait honneur à l'anarchie athénienne du mérite de Sophocle et de Platon, et affirmé. en conséquence, que sans les troubles perpétuels des communes d'Italie, Pétrarque, Boccace, le Dante surtout, n'auraient jamais étonné le monde par la magnificence de leurs écrits. D'autres penseurs, tout au rebours, attribuent la grandeur du siècle de Périclès aux générosités de cet homme d'État, l'élan de la muse italienne à la protection des Médicis, l'ère classique de notre littérature et ses lauriers à l'influence bienfaisante du soleil de Louis XIV. On voit qu'en s'en prenant aux circonstances ambiantes, on trouve des avis pour tous les goûts, tels philosophes reportant à l'anarchie ce que tels autres donnent au despotisme.

Il est encore un avis : c'est celui qui voit dans la direction prise par les mœurs d'une époque la cause de la préférence des contemporains pour tel ou tel genre de travaux, qui mène, comme fatalement, les natures d'élite à se distinguer, soit



dans la guerre, soit dans la littérature, soit dans les arts. Ce dernier sentiment serait le mien s'il concluait; malheureusement il reste en route, et lorsqu'on lui demande la cause génératrice de l'état des mœurs et des idées, il ne sait pas répondre qu'elle est tout entière dans l'équilibre des principes ethniques. C'est, en effet, nous l'avons vu jusqu'ici, la raison déterminante du degré et du mode d'activité d'une population.

Lorsque l'Asie était partagée en un certain nombre d'États délimités par des différences réelles de sang entre les nations qui les habitaient, il existait sur chaque point particulier, en Égypte, en Grèce, en Assyrie, au sein des territoires iraniens, un motifà une civilisation spéciale, à des développements d'idées propres, à la concentration des forces intellectuelles sur des sujets déterminés, et cela parce qu'il y avait originalité dans la combinaison des éléments ethniques de chaque peuple. Ce qui donnait surtout le caractère national, c'était le nombre limité de ces éléments, puis la proportion d'intensité qu'apportait chacun d'eux dans le mélange. Ainsi, un Égyptien du xxe siècle avant notre ère, formé, j'imagine, d'un tiers de sang arian, d'un tiers de sang chamite blanc et d'un tiers de nègre, ne ressemblait pas à un Égyptien du vinc, dans la nature duquel l'élément mélanien entrait pour une moitié, le principe chamite blane pour un



dixième, le principe sémitique pour trois, et le principe arian à peine pour un. Je n'ai pas besoin de dire que je ne vise pas ici à des calculs exacts; je ne veux que mettre ma pensée en relief.

Mais l'Égyptien du viiie siècle, bien que dégénéré, avait pourtant encore une nationalité, une originalité. Il ne possédait plus, sans doute, la virtualité des ancêtres dont il était le représentant; néanmoins la combinaison ethnique dont il était issu continuait, en quelque chose, à lui être particulière. Dès le ve siècle il n'en sut plus ainsi.

A cette époque l'élément arian se trouvait tellement subdivisé, qu'il avait perdu toute influenœ active. Son rôle se bornait à priver les autres éléments à lui adjoints de leur pureté, et dès lors de leur liberté d'action.

Ce qui est vrai pour l'Égypte s'applique tout aussi bien aux Grecs, aux Assyriens, aux Iraniens; mais on pourrait se demander comment, puisque l'unité s'établissait dans les races, il n'ess résultait pas une nation compacte, et d'autant plus vigoureuse qu'elle avait à disposer de toutes les ressources venues des anciennes civilisations fondues dans son sein, ressources multipliées & l'infini par l'étendue incomparablement plus to vovail apper qui

a.

ire, réunie à la Grèce et à l'Égypte, était-elle d'état d'accomplir la moindre partie des eilles que chacune de ses parties constituavait multipliées, lorsque ces parties étaient s, et, de plus, lorsqu'elles auraient dû souêtre paralysées par leurs luttes intestines? raison de cette singularité, réellement trèsge, git dans ceci, que l'unité exista bien, avec une valeur négative. L'Asie était raslée, non pas compacte; car d'où provenait sion? Uniquement de co que les principes ques supérieurs, qui jadis avaient créé sur les points divers des civilisations propres à oints, ou qui, les ayant reçues déjà vivantes, vaient modifiées et soutenues, quelquefois s améliorées, s'étaient, dopuis lors, absorbés la masse corruptrice des éléments subals, et, ayant perdu toute vigueur, laissaient it national sans direction, sans initiative, force, vivant, sans doute, toutefois sans exion. Partout les trois principes, chamite, e et arian, avaient abdiqué leur ancienue tive, et ne circulaient plus dans le sang des lations qu'en filets d'une ténuité extrême et ue jour plus divisés. Néanmoins, les propordifférentes dans la combinaison des prinethniques inférieurs se perpétuaient éterent là où avaient régné les anciennes civi-🐞 Le Grec, l'Assyrien, l'Égyptien, l'Danien du ve siècle étaient à peine les descendants de leurs homonymes du xx<sup>e</sup> : on les voyait de plus rapprochés entre eux par une égale pénurie de principes actifs; ils l'étaient encore par la coexistence dans leurs masses diverses de beaucoup de groupes à peu près similaires; et cependant, malgré ces faits très-véritables, des contrastes généraux, souvent imperceptibles, cependant certains, séparaient les nations. Celles-ci ne pouvaient pas vouloir et ne voulaient pas des choses bien différentes; mais elles ne s'entendaient pas entre elles, et dès lors, forcées de vivre ensemble, trop faibles chacune pour faire prévaloir des volontés d'ailleurs à peine senties, elles penchaient toutes à considérer le scepticisme et la tolérance comme des nécessités, et la disposition d'àme que Sextus Empiricus vante sous le nom d'ataraxie, comme la plus utile des vertus.

Chez un peuple restreint quant au nombre, l'équilibre ethnique ne parvient à s'établir qu'après avoir détruit toute efficacité dans le principe civilisateur, car ce principe, ayant nécessairement pris sa source chez une race noble, est toujours trop peu abondant pour être impunément subdivisé. Cependant, aussi longtemps qu'il reste à l'état de pureté relative, il y a prédominance de sa part, et donc pas d'équilibre avec les éléments inférieurs. Que peut-il arriver, dès lors, quand la fusion ne se fait plus qu'entre des

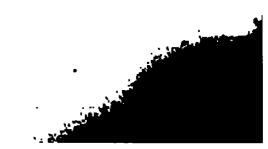

races qui, ayant passé déjà par cette transformation première, sont en conséquence épuisées? Le nouvel équilibre ne pourrait s'établir (je dis ne pourrait, car l'exemple ne s'en est pas encore présenté dans l'histoire du monde) qu'en amenant non plus seulement la dégénération des multitudes, mais leur retour presque complet aux aptitudes normales de leur élément ethnique le plus humble, qui est toujours le plus abondant.

Cet élément ethnique le plus abondant, c'était pour l'Asie le noir. Les Chamites, dès les premières marches de leur invasion, l'avaient rencontré bien haut dans le nord, et probablement les Sémites, quoique plus purs, s'étaient, à leurs débuts, aussi laissé tacher par lui.

Plus nombreuses que toutes les émigrations blanches dont l'histoire ait fait mention, les deux premières familles venues de l'Asie centrale sont descendues si loin vers l'ouest et vers le sud de l'Afrique, que l'on ne sait encore où trouver la limite de leurs flots. Pourtant on peut attester, par l'analyse des langues sémitiques, que le principe noir a pris partout le dessus sur l'élément blanc des Chamites et de leurs associés.

Les invasions arianes furent, pour les Grecs comme pour leurs frères les Iraniens, peu fécondes en comparaison des masses plus d'aux deux tiers mélanisées dans lesquelles elles vin-



rent se plonger. Il était donc inévitable qu'après avoir modifié, pendant un temps plus ou moins long, l'état des populations qu'elles touchaient, elles se perdissent à leur tour dans l'élément destructeur où leurs prédécesseurs blancs s'étaient successivement absorbés avant elles. C'est ce qui arriva aux époques macédoniennes; c'est ce qui est aujourd'hui.

Sous la domination des dynasties grecques ou hellénisées, l'épuisement, grand sans doute, était loin encore de ressembler à l'état actuel, amené par des mélanges ultérieurs d'une abondance extrême. Ainsi, la prédominance finale, fatale, nécessaire, de plus en plus forte, du principe mé-. lanien a été le but de l'existence de l'Asie antérieure et de ses annexes. On pourrait affirmer que depuis le jour où le premier conquérant chamite se déclara maître, en vertu du droit de conquête, de ces patrimoines primitifs de la race noire, la famille des vaincus n'a pasperdu une heure pour reprendre sa terre et saisir du même coup ses oppresseurs. De jour en jour, elle y parvient avec cette inflexible et sure patience que la nature apporte dans l'exécution de ses lois.

A dater de l'époque macédonienne, tout ce qui provient de l'Asie antérieure ou de la Grèce a pour mission ethnique d'étendre les conquêtes mélaniennes.

J'ai parlé des nuances persistant au sein de l'unité négative des Asiatiques et des Hellénisants : de là, deux mouvements en sens contraire qui venaient encore augmenter l'anarchie de cette société. Personne n'étant fort, personne ne triomphait exclusivement. Il fallait se contenter du règne toujours chancelant, toujours renversé, toujours relevé d'un compromis aussi indispensable qu'infécond. La monarchie unique était impossible, parce qu'aucune race n'était de taille à la vivifier et à la faire durer. Il n'était pas moins impraticable de créer des États multiples, vivant d'une vie propre. La nationalité ne se manifestait en aucun lieu d'une façon assez tranchée pour être précise. On s'accommodait donc de resontes perpétuelles de territoire; on avait l'instabilité, et non le mouvement. Il n'y eut guère que deux courtes exceptions à cette règle : l'une causée par l'invasion des Galates; la seconde par l'établissement d'un peuple plus important, les Parthes (1), nation ariane mélée de jaune, qui sémitisée de bonne heure comme ses pré-

<sup>(1)</sup> Ils parlaient le pehlvi et y substituèrent ensuite le parsi, où affluèrent un plus grand nombre de racines sémitiques, résultat du long séjour des Arsacides à Ctésiphon et à Séleucie. Suivant Justin, le fond original est scythique; mais les Scythes parlaient un dialecte arian. Le Mahabharata connaît les Parthes, qu'il nomme Parada. Il les allie aux Saka (Sacm), certainement Mongols. Les Parthes donnent, par leur composition ethnique, une assez justo la les que devaient être plusieurs races touraniennes.

décesseurs, s'enfonça à son tour dans les masses hétérogènes.

En somme, cependant, les Galates et les Parthes étaient trop peu nombreux pour modifier longtemps la situation de l'Asie. Si une action plus vive de la puissance blanche n'avait pas dû se manifester, c'en était fait déjà, à cette époque, de l'avenir intellectuel du monde, de sa civilisation et de sa gloire. Tandis que l'anarchie s'établissait à demeure dans l'Asie antérieure, préludant avec une force irrésistible aux dernières conséguences de l'abatardissement final, l'Inde allait de son côté, quoique avec une lenteur et une résistance sans pareilles, au-devant de la même destinée. La Chine seule continuait sa marche normale et se défendait avec d'autant plus de facilité contre toute déviation, que, parvenue moins haut que ses illustres sœurs, elle éprouvait aussi des dangers moins actifs et moins destructeurs. Mais la Chine ne pouvait représenter le monde; elle était isolée, vivait pour elle-même, bornée surtout au soin modeste de régler l'alimentation de ses masses.

Les choses en étaient là quand, dans un coin retiré d'une péninsule méditerranéenne, une lueur commença à briller. Faible d'abord, elle s'accrut graduellement, et, s'étendant sur un borizon d'abord restreint, éclaira d'une aurore inattendue la région occidentale de l'hémisphère. Ce fut

aux lieux mêmes où, pour les Grees, le dieu liélies descendait chaque soir dans la couche de la nymphe de l'Océan, que se leva l'astre d'une civilisation nouvelle. La victoire, sonnant de hautaines fanfares, proclama le nom du Latium, et Rome se montra.

TIN DU TOME DEUXIÈME.

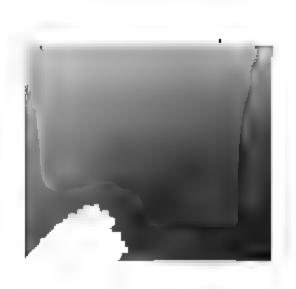

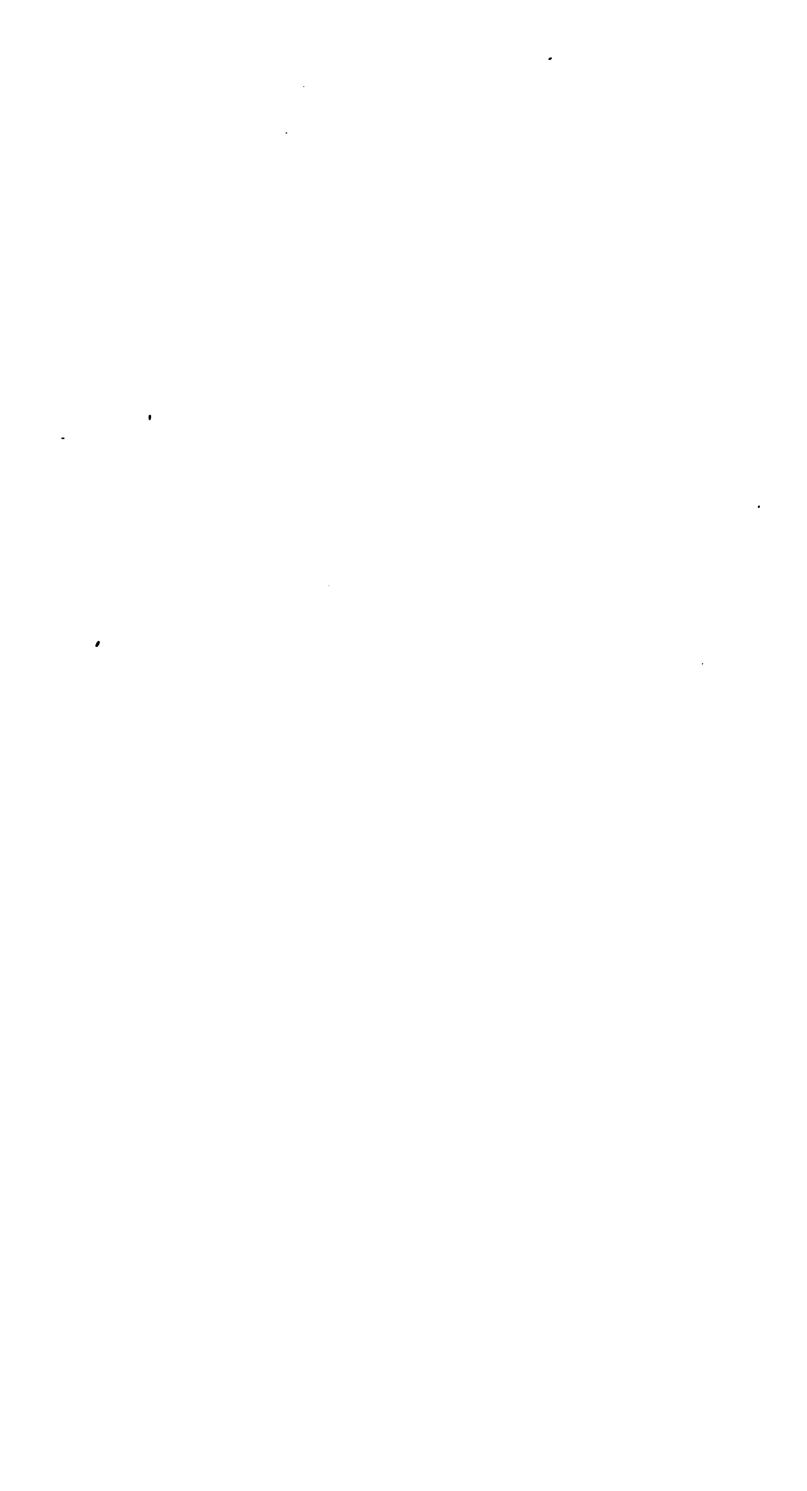

## TABLE DES MATIÈRES.

#### LIVRE SECOND.

(SUITE.)

# CIVILISATION ANTIQUE RAYONNANT DE L'ASIE CENTRALE AU SUD-OUEST.

| rages.                                                              |
|---------------------------------------------------------------------|
| — Les Egyptiens, les Éthiopiens 1                                   |
| l. — Les Égyptions n'ont pas été conquérants;                       |
| oi leur civilisation resta stationnaire 55                          |
| . — Rapport ethnique entre les nations assyriennes                  |
| ypte. Les arts et la poésie lyrique sont produits par               |
| inge des blancs avec les peuples noirs 78                           |
| LIVRE TROISIÈME.                                                    |
| LISATION RAYONNANT DE L'ASIE CENTRALE VERS<br>LE SUD ET LE SUD-EST. |
| . — Les Arians; les brahmanes et leur système                       |
|                                                                     |
| — Développements du brahmanisme 159                                 |
| . — Le bouddhisme, sa défaite; l'Inde actuelle 209                  |
| . — La race jaune                                                   |
| Les Chinois 252                                                     |
| — Les origines de la race blanche 315                               |

# LIVRE QUATRIÈME.

CIVILISATIONS SÉMITISÉES DU SUD-OUEST.

Char. In . - Chistoire n'existe que chez les nations blanches.

## 512

## TABLE DES MATIÈRES.

|                                                           | Pages. |
|-----------------------------------------------------------|--------|
| - Pourquoi presque toutes les civilisations se sont déve- |        |
| loppées dans l'occident du globe                          | 349    |
| CHAP. II. — Les Zoroastriens                              | 367    |
| CHAP. III. — Les Grecs autochthones, les colons sémites;  |        |
| les Arians-Hellènes                                       | 409    |
| CHAP IV. — Les Grecs sémitiques                           | A79    |



#### ERRATA.

- Page 38, ligne 11 : Au lieu de les fondateurs, lises les flatteurs
  - 45, ligne 17 : Au lieu de culutre, lises culture.
  - 82, ligne 1 de la note : Au lieu de für, lises der.
  - 84, ligne 13 : Au lieu de par une abréviation, lises pour une abréviation.
  - 128, ligne 24 : Au lieu de purehitas, lises purohitas.
  - 151, ligne 24 : Au lieu de Kauravas, lises Kouravas.
  - 171, ligne 11 de la note 2 : Au lieu de Hebraïsches, lises Hebraisches.
  - 177, ligne 5 : Au lieu de Népal, lises Népaul.
  - -- 185, ligne 20 : Au lieu de ces quatre castes légales, lises les quatre castes légales.
  - 189, ligne 1 : Au lieu de Népal, lisez Népaul.
  - 257, ligne 15 : Au lieu de rencontre preuve, lises rencontre une preuve.
  - 258, ligne 2 de la note : Au lieu de cshattryas, lises Kachattryas.
  - 289, ligne 2 de la note : Au lieu de (une Encyclopédie agricole), lises une encyclopédie agricole.
  - 338, ligne 1 de la 1º note : Au lieu de arr, lises are.
  - 358, ligne 27 : Au lieu de les Auguste, lisez les Augustes.
  - 359, ligne 9 : Au lieu de ammon, lises Hannon.
  - 368, ligne 11 de la note: Au lieu de nabandaichtra, lices nabhanadichtra.
  - 369, ligne 24 : Au llou de brahmanes, lises brahmanes.
  - 374, ligne 6 : Au lieu de monde, lisez monde.
  - 375, ligne 3 : Au lieu de vic-paies, lises vic-patis.
  - 409, ligne 16 : Au lieu de voit des, lises voit, des.
  - 410, ligne 11: Au lieu de βούονιά, lisez βούφονία.
  - 411, ligne 15 : Au lieu de allé, lises allées.
  - 429, ligne 2 de la note : Au lieu de vournas, lises varouns.
  - 443, ligne 1 : Au lieu de n'a pas encore trouvé, lises n'avait pas encore trouvé.

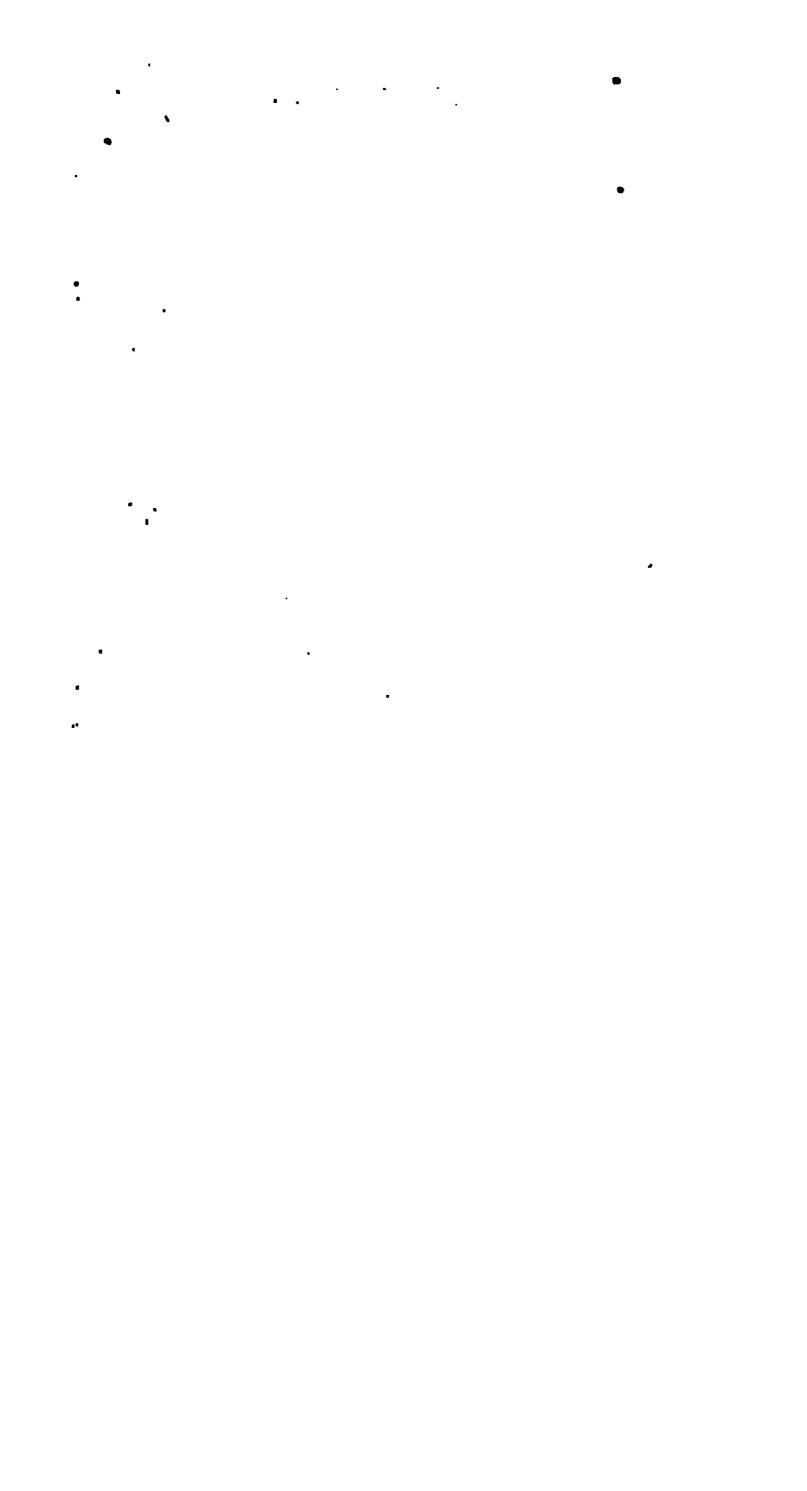









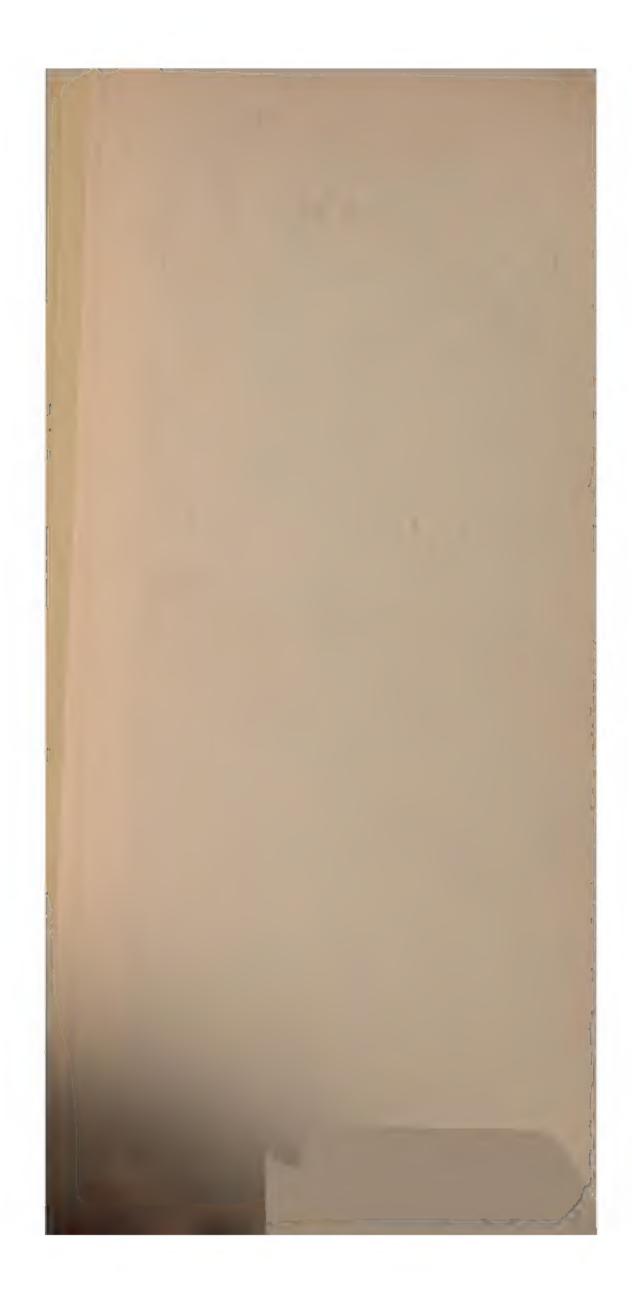

